L'Irak commande à la France vingt-quatre Mirage F1

Directeur: Jacques Fouvet

2,00 F Algérie, 1,30 BA; Marve, 1,80 dkr.; Tunisie, 1,80 m.; Alienngue, 1,30 BM; Autriche, 13 seb.; Beigique, 15 f.; Canada, \$ 0,95; Côte-d'voire, 220 f CFA; Damenski, 4 kr.; Espogne; 50 pest.; Erande Bratisgue, 30 p.; Erbet, 30 fr.; iran, 95 ris.; Italie, 560 L.; Liena, 275 p.; Luxembourg, 15 fr.; Nerviga, 3,50 kr.; Pays-Bac, 1,25 fl.; Portugal, 30 est.; Senégal, 190 f EAR; Sabéte, 3 kr.; Soiksse, 1,20 fr.; B.S.A., 85 cts; Yongoslavie, 20 din.

5, RUE DES TTALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C. C. P. 4207 - 23 Paris Télex Paris nº 650372 Tel.: 246-72-23

LIRE PAGE 12

BULLETIN DU JOUR

parc de 200 her ne-Saint-Denis

220 % ex

. . . . . . . . . . . . .

. . .

cade au origidi

eternisée

a 24 carats.

### Un piètre débat africain

Bien que relégué en extrême fin de session parlementaire, le débat sur la politique africaine de la France avait enfin été concédé à une opposition qui le réclamait depuis longtemps à cor et à cri. Tout, en apparence du moins, devait en faire un événe-ment : de l'importance de l'enjeu à un tenace parfum de scandale. Or, une fois de plus, l'Assemblée s'est déconsidérée en affichant un évident manque d'intérêt, et l'opposition s'est privée de l'occasion de manifester, sinon une défunte cohésion, du moins son mordant et son existence. Travées aussi vides que la plupart des dis-

Force est de constater que la politique africaine de la France a été mieux défendue qu'attaquée. MML Galley et François-Poncet, peignant les Jaguar de couleurs séduisantes et déplorant que les interventions militaires soient « critiquées en France alors qu'elles ne le sont pas en Afrique », ont surtout tiré argument de succes locaux parfois contes-tables. Les députés de la majorité, pour leur part, ont largement évoqué les quarante mille militaires cubains présents sur le continent. Certaines indignations ne tenaient, il est vrai, aucun compte de cette donnée de fait.

Comme l'a rappelé justement M. Pierre Messmer, en tentant de moderer le zèle des caucons», dont l'inspirateur est à l'Elysée et se reclame pour la politique qu'il mène directement des vertus de courage et de lasidité, « une intervention militaire est tonjours la conséquence d'un échec politique, et il est rare qu'elle puisse le réparer ». On l'a vu partout, notamment en Centrafrique où des compromissions choquantes avaient fait, selon l'heureux raccourci de M. Chevènement, un c intime et parent » de M. Bokassa avant de le transformer en « ennemi du genre humain ». Les prouesses de casnistique des membres du gouvernement et des députés de la majorité se heurtaient à cet égard au fait qu'une intervention reste rarement ponctuelle.». Personne n'a cru bon de relever qu'avec des moyens limités la France pouvait voler pour peu que la «baraka» du président se dérobe - de « succès» en «succès» jusqu'à un prévisible désastre.

débat portait, bien évidemment, sur les lecons tirées de l'eaffaire des diamants ». Les communistes maintenant leur remarquable «fair play» et les orateurs de la majorité se bornant à imiter le « mépris » venu d'en hant, on pouvait espérer que M. Chevènement s'appliquerait, au nom du P.S., à dépassionner la querelle en en montrant les véritables implications qui touchent à la dignité de la fonction suprême, à la confiance due à celui qui l'exerce et à la façon dont îl se dérobe à des explications jugées normales dans d'autres démocraties. Il n'en a rien été, et la philippique confuse de M. Chevenement, mêlant l'anecdotique au principal, n'est pas allée plus loin qu'une condamnation véhémente, certes utile mais insuffisante, des amitiés de safaris.

Que peuvent penser de ces affrontements les Africains, pre-miers intéressés ? D'abord, sans doute, que, au-delà des bonnes paroles et des mises en cause - sélectives - de leurs dirigeants, ils sont l'enjeu d'une empoignade de politique intérieure française. Et aussi que le niveau du débat politique à Paris - marqué par le mépris ou la désinvolture du pouvoir et par la confusion ou l'insignifiance de l'opposition — donne une bien plètre idée d'un pays qui joue gur leur continent un rôle considas ble et prétend y favoriser la pair, desceurité et la croissance.

### Le débat au sein du parti socialiste | Les sombres pronostics de l'O.C.D.E.

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

# M. François Mitterrand pousse • Croissance à peu près nulle en 1980

Après avoir affirmé avec force, samedi 15 décembre, que l'élection présidentielle « n'est pas à l'ordre du jour », M. François Mitterrand a longuement évoqué cette échéance, mercredi 19 décembre, au micro de France-Inter puis devant le bureau exécutif du P.S., en des termes tels qu'ils paraissent devoir créer une situation nouvelle.

L'invitation au « calme » qu'il a renouvelée, son appel aux socialistes afin qu'ils se gardent des a déclarations intempestives », sont évidemment éclipsés par l'exhortation faite à M. Michel Rocard de se déclarer enfin officiellement puisqu'il ne saurait être lié par aucun serment à l'égard du premier secrétaire. Cette mise en demeure est donc de nature à intensifier la bataille qui s'est engagée dans les rangs socialistes en vue de la désignation du candidat pour 1981.

Au-delà de la contradiction entre les propos du 15 décembre et ceux du 19, on peut être enclin à considérer, comme les amis de M. Micbel Rocard, que le premier secrétaire a tout simplement pris acte du développement d'un mouvement en faveur de la candidat de tout le parti. C'est pourquoi le député des Yvelines s'est rallié à un « projet sociadature du député des Yvelines parmi ceux qui avaient soutenu M. Mitterrand lors du congrès de Metz.

souaitait pas se donner l'image négative d'un « candidat contre » quelqu'un, et qu'il voulait au contraire apparaître de tout le parti. C'est pourquoi le député des Yvelines s'est rallié à un « projet sociadature du député des Yvelines parmi ceux qui avaient soutenu M. Mitterrand lors du congrès de M. Rocard d'apparaître comme

Cela est sans doute vrai, mais il y a pius. M. Mitterrand est désormais dans une posture dif-ficile, voire sur la défensive. Il ficile, voire sur la défensive. Il doit en permanence éviter deux écueils : voir sa marge de manceuvre entamée par un mouvement de grande ampleur en faveur de M. Rocard ; précipiter sa propre déclaration de candidature sous la pression de ses amis, alors même qu'il souhaite se prononcer le plus tard possible (« avant l'été », avait-il affirmé), afin d'apprécier au mieux l'évolution de la situation politique du pays. politique du pays.

L'initiative qu'il a prise mer-credi a donc été conçue pour lui permettre de lever ces deux dif-

Au congrès de Metz. M. Micel Rocard avait déclaré qu'il ne serait pas candidat contre le premier secrétaire. Cela n'avait pas valeur d'engagement envers la personne de M. Mitterrand. Cela signifiait que M. Rocard ne

AU JOUR LE JOUR

CHICHE! MAIS...

François Mitterrand fait en

somme à Michel Rocard le

coup du 49-3. Cela consiste à

UNIVERSITY OF JORDAN

### M. Michel Rocard à se déclarer | Plus de 20 millions de chômeurs en Occident

Le monde occidental risque de connaître en 1980 une « crois sance zero» qui sera imposée par les événements et non pas voulue par des dirigeants conscients des limites de l'expansion. comme le préconisaient autrefois le Club de Rome; sur la base d'un prix de pétrole estimé à 26 dollars le baril au 1º janvier 1980, les experts de l'O.C.D.E. (Organisation de coopération et de développement économiques) viennent d'aboutir à cette conclu

sion au terme de calculs qu'ils jugent eux-mêmes rapides. Le produit national brut des vingt-quatre pays membres de l'Organisation stagnerait l'an prochain ou, « an mieux », n'augmenterait que de 0.3 %. Le chômage frapperait dans ces pays plus de vingt millions de salariés; le déficit des paiements y atteindrait globalement plus de 50 milliards de dollars. La situa-tion des pays en développement non producteurs de pétrole serait bien plus grave encore, puisqu'ils n'ont guère, eux, les moyens de compenser l'enchérissement de leurs achats d'hydrocarbures par un gonflement de leurs exportations

● A Caracas, les ministres du pétrole des treize pays membres de l'OPEP devaient engager, jeudi 20 décembre, une ultime négociation pour tenter de trouver un compromis et main tenir ainsi une structrue cohérente des prix du pétrole. Malgré les concessions de l'Arabie Saoudite, qui a accepté de porter le prix de son «brut de référence» de 24 à 26 dollars le baril (il était encore de 18 dollars il y a une semaine), l'Iran et certains pays africains avaient refusé, mercredi, de réduire le montant des primes attachées à leur pétrole pour sa qualité, sa proximité des marchés de consommation, etc., comme le leur demandait la délégation saoudienne, qui souhaite limiter à 30 dollars le prixplafond du baril de - brut ».

• Une extrême nervosité continue à régner sur le marché de l'or. Le cours de l'once, qui avait très fortement monté mercredi (frôlant 500 dollars), a brutalement chuté à New-York, où il est revenu ce même jour à 466 dollars avant de se redresser jendi matin sur les places européennes et de s'établir à Londres à 477,25 dollars lors de la première cotation par opposition (lire page 40).

candidat socialiste a été confir-mée par les sondages d'opinion. Elle fait son cemin désormais dans le parti, le départ ayant été donné par l'appel lancé par deux présidents de conseil géné-ral, celui du Gard et celui du Pas-de-Calais (MM. Baumet et Darras), qui n'avaient pas sou-tenu M. Rocard à Metz. Dans leur rapport semestriel sur de leurs prix d'environ un point, e les perspectives économiques » tandis que le déficit de leurs palepour 1980, qui a subi une ultime d'être publiée, les experts de l'O.C.D.E. espéraient une croissance contre-offensive sur le terrain : de 1 %, au lieu des 3,2 % de 1979. global, qui avait progressé de 6,3 % cette année-là, n'avait augmenté que de 0,5 % en 1974 et avait même diminué de 0.4 % en 1975), les nations industrielles enregistrerent en 1980 une décélération de leur crois-

ments courants dépasserait 50 milliards de dollars (31 milliards seulement dans l'estimation initiale de novembre).

Cependant, le chômage pourrait pétrolier, comparable, se lon 20 millions de personnes (exclusion l'O.C.D.E., à celui de 1973 (la P.N.B. faite de la Turquie). Les experts du château de la Muette ont révisé en aggravation de 750 000 sans emoloi leur prévision précédente (19,5 mililons de chômeurs).

(Lire la suite page 36.)

#### *Point de vue*

M. Rocard d'apparaître comme un candidat potentiel, et de se placer sur le terrain de l'effica-

cité. Cette image du « melleus candidal socialiste » a été confir-

Face à cete stratégie d'encer-

réagi en récusant les sondages (il continue d'ailleurs de le faire). Puis il a laissé se développer une

pondu deux socialistes, l'un du Gard, l'autre du aPs-de-Calais; à M. Jean Laborde, député et

maire d'Auc, ont répondu des élus et des cadres de la région Midi-

JEAN-MARIE COLOMBANI.

· (Live la suite page 15.)

### Seul le pouvoir est sourd

sance, une aggravation de la hausse.

Jamais, entre les forces vives économiques et sociales de la nation et le R.P.R., les convergences n'auront été plus affirmées, alors que se termine dans le même temps une session parlementaire où le Rassemblement, majorité de la majorité, aura été háillonné. Jamais le R.P.R. n'aura autant éprouvé la satisfaction de retrouver dans la bouche de M. Ceyrac, de M. Maire on de M. Bergeron, par exemple, et souvent en termes heureux, des phrases entières de son programme économique et social; famais il n'aura été moins écouté du gouvernement, le pouvoir réglant le débat budgétaire ou les

par JEAN MÊO (\*) problèmes de la sécurité à comp d'article 49-3. Paradoxe, coinci-

dence ou aveuglement? Voyons les faits. Depuis des années, le Rassemblement, notamment par la voix de Jacques Chirac, affirme que « la bonne réponse au chômage n'est pas Proceedings mais in profesance a. Depuis longtemps le R.P.R. prône une nouvelle croissance, différente de celle d'avant 1974, orientée vers l'exportation, la reconquête du marché intérieur, l'emploi, contraire, recomaissons-le, à la croissance donce vantée par le président de la République dans Démocratie française et qui nous paraît parfaitement inadaptée aux rigueurs de notre temps et

aux intérêts des Français Et qu'entendons-nous ? M. Ceyrac déclarer la semaine dernière : a Fen ai assez des croissances tristes. > Ah! l'heureuse expression l'Quel dommage de ne pas la voir figurer sous la plume du R.P.R.! Mais, après tout, vivent les convergences! Le patron des patrons d'ajouter : « Cette crois-(\*) Secrétaire général adjoint du R.P.R.

Dans notre prochain

#### · numéro LE CENTENAIRE

**DE STALINE** 

Le Monde publiers dans son éro un dossier sur Le centenaire de la naissance de Staline -, avec des articles de : I. Mintz (académicien soviétique), Michal Reiman (historien tchèque), Philippe Robrieux (historien français), Daniei Ver-net (correspondant du Monde à Moscou), Alexandre Zinoviev (philosophe russe en exil).

tion de notre économie. C'est aussi une des conditions de l'emploi, car nous refusons la fatalité du chômage... Il faudra notamment reconquerir notre marché intérieur.» Et M. Alain Chevavalier, vice-président du C.N.P.F., de confirmer à l'intention de l'assemblée générale du patronat du 18 décembre : «La France, comme le Japon, ne peut hésiter ni attendre. Il n'existe pour elle qu'une solution : rechercher une croissance d'un tupe nouveau » C'est le programme R.P.R. I

(Live la suite page 14.)

### Les marges du commerce

#### Libération probable avant le 1er janvier

La libération des marges du commerce devrait intervenir avant la fin de l'année. Cette mesure trait dans le sens de la politique d'ensemble du gouvernement, pour qui la Ubération des prix ne sauratt se limiter au domaine de l'industrie. Toutejois, elle ne concernerait pas les produits alimentaires dits frais, qui continueraient de faire l'objet d'une réglementation.

Le ministère de l'économie n'a pas l'intention de renouveler pour 1980 le décret qui, traditionnellement, bloquait les marges brutes du commerce en valeur relative d'une année sur l'autre. A la fin de décembre, les dispositions actuelles seront donc devenues caduques. A condition, bien entendu, que solent d'ici là signés les accords de concurrence et de consommation qui se discutent ac-tuellement branche par branche avec la direction de la concurrence. Le fait que ces discussions n'aient pas encore abouti explique que les pouvoirs publics tardent à annoncer officiellement la mesure. Cependant, on n'imagine pas dans les milieux professionneis que le processus engagé puisse être stoppé.

Sur les conséquences de cette mesure, M. Delorozoy, président de l'assemblée permanente des ibres de commerce et dustrie, estime que « ce sera aux commerçants d'avoir la sagesse de ne pas profiter de la circonstance. » Cette sagesse, le gouvernement veillera à l'entretenir en renforçant, dans le cadre des accords en discussion, les mesures de publicité prévues à l'intention des consommateurs - l'affichage des prix est loin d'être toujours respecté — et en conviant les commerçants à accepter, ne serait-ce que pour un temps, une clause de modération. Les grands «leaders» du commerce ont été sollicités pour participer à cette opération en toute loyauté.

S'agissant des services, on estime Rue de Rivoli que les prix en seront progressivement libérés durant l'année 1980.

LA COUR DES COMPTES A PUBLIÉ SON RAPPORT SUR LES ENTREPRISES **PUBLIQUES** 

(Live page 35.)

#### «LA TOUR DE BABEL» D'ARRABAL

### La Comédie-Française du renouveau

décor, vous vous croyez dans le haut-fond d'une tour octaédrique, immense. Aux parois, de tous côtés, un revêtement de miroirs, les eaux anciennes portent des éraflures, repères de trésors immergés, de gloires dissoutes. Des étagements de galeries, les unes barrées de chaînes, d'autres de balcons de bois, comme si la sauvagerie alternait avec des repos, des respirations employées à balayer des horizons, en s'accoudant à des balustres.

Tour-féerie, pléage géant argenté, qui impose le poids, par là-dessous, de tout autre architecture, comme si l'on avait, pour célébrer un désastre, décoré un réservoir d'eau cassé en deux par un séisme, un silo vidé par une famine ou une peste, une prison aussi, dont une mutinerie brusquée

Une saturnale somptueuse. Le aurait libéré les maudits. Avec un soupçon d'arène de cirque ou de corrida, indiquée par la coupe clownesque des redingotes des musiciens ou par les appels des cuivres qui annoncent que, pour le taureau, la fin commence. Les musiciens, coiffés de salpêtre, accompagnent une contatrice

qui vole, plane dans des cintres, nous rappelant que la mort s'en vient doucement. Ouand la pièce d'Arrabal mettro

les pieds par terre, marchera du quand cette boîte à transformations deviendra un château qu'oc-Cupent une duchesse aveugle, sa servante réfractaire, et son tueur à gages tout froid, les miroirs

> MICHEL COURNOT. (Litre la suite page 29.)

défier l'adversaire potentiel de passer à l'acte tout en exigeant de lui qu'il propose quelque chose pour remplacer ce qu'il refuse. C'est une sorte de « Chiche ! mais\_ > La technique serait défendable si elle faisait vraiment passer de la phase de l'affrontement personnel à la discussion d'une politique. Reste à savoir si la discussion aura lieu. Comme l'a dit Jacques Chaban-Delmas à Raymond Barre, on ne peut fonder sur le silence l'assentiment à une politique. ROBERT ESCARPIT. MÊMES REMISES **EXCEPTIONNELLES QU'AUX TOURISTES ETRANGERS!** 

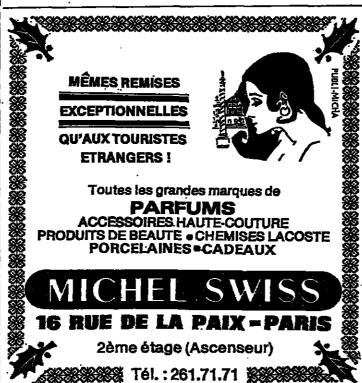

(Lire nos informations page 13.)

### Les deux visages d'une «crise» Un vote suicidaire

que les stratégies qui s'y déploient sont à la fols d'ordre institutionnel et d'ordre diplomatique, Deux parties serrées se jouent actuellement : celle qui oppose l'As-semblée au Conseil pour combler l'écart entre la solennité de son élection au suffrage universel et la minceur de ses pouvoirs, celle qui se déroule au sein du Conseil pour une < renégociation » plus ou moins permanente de la politique agricole

La première, commencée dès 1970. ressembleralt assez à une partie d'échecs : mémoire et patience, ients obscurs et exploitstion rapide des fautes de l'adversaire. Il s'agit pour le Parlement européen d'acquérir la maîtrise réelle d'un pouvoir budgétaire dont les réont donné, estime-t-il, que l'apparence, puls sur cette base, sulvant un processus classique, d'ateindre une meilleure position dans la procédure législative où il se trouve singulièrement démuni (1). Ls « crise » ouverte, sous les ap-

plaudissements de l'hémicycle, par le rejet du projet de budget des la dernière d'une série d'escarmouches nées, chaque année, de l'interprétation des dispositions très complexes de la nouvelle procédure budgétaire instaurée par les traités du 22 avril 1970 et du 22 juillet 1975, et qui se sont toujours soldées par des résultats avantageux pour l'Assemblée. Au printemps dernier. encore, le compromis réalisé au sujet du budget de 1979 l'a été en sa faveur, lul permettant d'obtenir une majoration d'environ 50 % de la dotation du fonds régional. Cette ennée, le terrain choisi per l'Assemblée est particulièrement solide : elle a, indubitablement, le droit de « rejeter le projet de budget ». Le texte actuel de l'article 203, paragraphe 8 du traité C.E.E., le lui reconnaît expressement sous la double condition d'un vote à la malorité de ses membres et des deux tiers des suffrages exprimés. Ce paragraphe a été ajouté par

le traité de 1975 et constitue une étape importante (et presque ignorée) sur le chemin du pouvoir budgétaire. Le traité du 22 avril 1970, en effet, tout en lui donnant la responsabilité d'arrêter le budget, ne lui attribuait, en fait, le « droit au demier mot » que sur une petite non obligatoires », tandis que le Conseil gardait la haute main sur révision de 1975 a satisfait à la logique : le droit d'arrêter le budget ne se conçoit pas sans celui de le refuser, mais a, du même coup, mis fin au pouvoir absolu du Conseil sur les dépenses obligatoires. On pen sait que cette disposition ne joue rait qu'exceptionnellement. C'était sous-estimer le dynamisme parlemen-

Quelle habileté, en ces temps d'austérité, de rompre, non sur la du fonds régional ou du fonde social (2). mais sur l'exigence d'un programme de réduction des dépenses agricoles l

Plus spectaculaire que génante la situation ainsi créée n'est pas nouvelle : la Communauté vivre comme elle l'a fait lors de la crise de 1965, sous le régime des « dou zièmes provisoires » qui ne constituent même pas un platond pou les dépenses obligatoires (dont fon partle les dépenses agricoles) puis que la Conseil peut, aux termes d l'article 204, autoriser leur dépas sement à la malorité qualifiée. Elle n'est préoccupante que parce qu'elle nécessité peuvent devenir un for-midable moyen de pression poliamplifie l'écho d'un conflit plus profond : celui qui met en cause la politique agricole commune.

Dans ce qu'il n'est pas totalen déraisonnable de concevoir comm la seconde manche d'une partis entamée à Dublin, les enjeux sont plus importants, mais les stratégies quelquefois contradictoires : te pays, dont les parlementaires sont traditionnellement les plus attachés à l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen, n'a probable ment rien à gagner à un changement radical de la répartition des ns de la section « garantie » du FEOGA; l'opinion publique britannique n'accepterait pas de

(1) L'Assemblée européenne ne possède évidenment pas de pouvoirs législatifs comparables à ceux des Parlements nationaux, mais, en re-Parlements nationaux, mais, en revanche, ne supporte pas, dans l'organisation de see travaux (notamment dans la fixation de son ordre du jour), les contraintes qui pésent sur certains d'entre eux. Pour un diagnostic récent de l'équilibre des pouvoirs au sein de la Communauté, voir l'ouvrans collectif le Deut de yoir l'ouvrage collectif le Droit de la C.E.E., volume 9 : l'Assemble, le Conseil, la Commission, le Comité économique et social. Université de Bruxelles, 1979.

(2) Le Conseil avait finalement accepté de porter le taux d'augmen-tation de ces dépenses non obliga-toires de 13 % à environ 20 %. par JEAN VERGÈS (\*)

payer une satisfaction économique d'un accroissement des prérogatives du Parlement de Strasbourg au détrîment de la souveraineté de celul de Westminster. Il faudra sans doute aussi convenir que tout n'est pas défendable dans la politique agricole commune si l'on rence communautaire », règle fondamentale du club, qu'aucun membre ne peut prétendre abolir de son

Les sinistres graves résulte rarement d'une seule cause, mais de la convergence de facteurs qui, pris terminants. Le rejet par l'Assemblée du projet de budget était prévisible, dès lors que le traité de 1975 le rendaît possible. Seul le moment où il se produirait ne l'était pas tout à fait. On savait cependant les nouveaux élus du suffrage universel pressés d'affirmer leur autorité. La surprise, s'il y en a une, est qu'une aussi forte majorité, fût-elle fortuite et hétérogène, ait pu, d'emblée, permettre à l'Assemblée de se placer sur le terrain solide de l'article 203,

(\*) Professeur à l'université de Paris-L

tique de la politique agri-

cole commune. Si je suis d'ac-

cord sur ses orientations fonda-

mentales, j'admets qu'elle puisse être aménagée pour tenir compte

non seulement de l'évolution des

marchés de produits agricoles,

mais aussi, pourquoi pas, des

éventuelles erreurs d'appréciation

de la Communauté. Cela dit, il ne

faudrait pas oublier ses mérites

fondamentaux. C'est à leur lu-

mière que doivent être examinés

le coût de cette politique et les

excédents laitiers. Ces « bavures »

s'expliquent d'autant plus que

l'Europe verte est tributaire d'au-

tres politiques qui sont menées

en dehors d'elle notamment la

politique monétaire, la politique

commerciale et la politique d'aide

aux pays en voie de développe-

Dans le secteur agricole, la po-

fondamentaux compte tenu de la

situation anarchique des marchés

mondiaux des produits agricoles

qui se caractérise d'une manière

schématique par des prix de

dumping avec parfois des flam-

On peut vouloir s'approvision-ner à bas prix sur le marché

mondial et sacrifier son agricul-

ture nationale. C'est le choix qu'avait fait la Grande-Bretagne

au dix-neuvlème siècle pour favo-

On peut au contraire vouloir

ment la sécurité de

maintenir nne agriculture natio-

nale puissante pour assurer

approvisionnements. C'est le choix

qu'avait fait la France à la fin

du dix-neuvième siècle. C'est le

choix qu'a fait la Communauté

en instituant la politique agri-

cole commune. On peut se feli-

citer de ce choix lorsque l'on

constate que les besoins d'un

pays en produits de première

La politique agricole communi

nion publique n'est pas consc

Après la guerre, dans pratique-

ment tous nos pays, l'agriculture

constituait un secteur en retard

tations inférieures à 10 hectares).

techniques culturales tradition-

nelles, mécanisation insuffisante

gestion irrationnelle. L'agriculture

essor (agrandissement des exploi-

tations, généralisation de la méca

nisation, méthodes culturales

L'agriculture européenne est de

venue compétitive : on considère

qu'avec des méthodes de culture

différentes, le prix de revient

d'un quintal de blé récolté en

scientifiques).

4

l'agriculture européenne.

tique.

péenne.

riser son essor industriel.

nisionmements.

bées spéculatives.

interprétations hardles de la « marge de manœuvre = et du dépassemen du taux - maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires ». Et comme la Constitution commi nautaire ne connaît pas la procéadopté »... La critique de la politique agri-

existait dès avant 1973, L'Immobi isme a rendu sa remise en cause inéluctable. Il est désormais impos albia de ne pas tenir compti du fait que les dépenses agricole représentent plus de 70 % du bud get communautaire (dont la moitie environ pour la seule garantle des prix des produits (aitiers) et que faute de changement, leur couver ture exigerait en 1981 le déplaton nement de la fraction de la T.V.A percue au profit de la Communauté (actuellement limitée à 1 %) ou la création de nouvelles res propres. Préserver l'essentiel, suppo sait, sans doute, que l'on prit quelque initiative avant de se laisse placer devant l'alternative d'une défense inconditionnelle de la ligne Maginot ou d'une « renégociation »

élue pour contrôler démocratiquement la construction d'une union de nature politique. Et aussi pour accélérer le processus d'unification. En rejetant le budget 1980, elle vient d'inaugurer son action en sapant les bases d'un édifice laborieusement construit tout au long de trois décennies. Le pire, c'est qu'elle en est inconsciente, du moins pour la majorité de ceux qui ont émis un vote négatif à Strasbourg.

Que les députés britanniques alent manifesté, par ce vote, leur opposition à la politique agricole commune, rien de plus normal. Les siècles passés montrent avec éclat

par RENÉ LEJEUNE (\*)

que « l'Angleterre n'a pas d'ennemis éternels, elle n'a pas d'amis éterneis, elle n'a que des intérêts éternels », de l'aveu même de Palmerston. Dès lors que la politique agricole commune heurte ses intérets, la Grande-Bretagne la combat : elle n'a cessé de le faire depuis son admission dans le - Com Market ». Connaissant la ténacité des Anglais, on paut être sûr qu'ils s'y obstineront jusqu'à ce que la politique agricole commune soit mise en convergence avec les intérêts da leur pays. Ce qui revient à la dé-

cle qu'est l'Europe communeutaire réunit des peuples marqués par une même culture dont les fondements de tradition et de substance iudéochrétiennes autant que oréco-latines A long terme, cette aventure grantype fédéral ou confédéral Unité qui représente la seconde colonne de l'édifice. Les deux autres sont du domaine économique : mise en œuvre de politiques communes d'une part celle de l'industrie, d'autre part celle de l'agriculture.

Le plus clair des efforts de la Communauté naissante doit tendre à établir un juste équilibre de ces deux composantes majeures. Il est superflu de souligner l'Importance de la politique industrielle. Tout concourt à la privilégier. Par contre, protagonistes d'une politique apricole communautaire font figure d'assiégés. L'Assemblée de Strasbourg vient de renforcer les rangs des assiégeants. Son vote risque d'être suicidaire si la crise qu'elle a déclenchée n'est pas délibérément canalisée dans un sens constructif. Pourquol une politique agricole

commune revue et corrigée constitue-t-elle un élément vital de l'unification européenne?

Dans le contexte social de la civilisation industrielle, le monde rural, qui modèle des paysages et innerve leur tissu vivant, représente le contrepoids nécessaire à l'activisme sauvage de l'univers urbain. Il est, de plus en plus, le poumon et le refuge de la population citadine stressée par l'achamement de multiples nulsances. A ce point de vue, l'agriculture, support du monde rural, exerce une fonction régénératrice Irrempiacable. Les paramètres sur lesquels s'édifie la Communauté doivent tenir compte de cette fonction vitale. Et puis — évidence dédaignée l'auriculture nourrit les hommes. En Europe, une sociáté repue semble perdre le don du discernement à mesure que les excédents e'accumulent. Combien se soucient du milliard d'humains qui dépérissent par sous-alimentation? Ce sont pourtant des membres d'une même famille humaine, si l'on iuce à l'aune chrétienne qui est celle de l'Europe

profonde. Une Europe unie n'a de sens que ont été institués tant dans les universelle, non pas seulement du intracommunautaires côté de la spéculation intellectuelle que dans les échanges avec les où elle se délecte, mais aussi pour Etats tiers. Ils coûtent cher à la ce qui regarde les nourritures ter-Communauté quand ils se tra- restres. Quand donc ces terres de sion et la spiidarité mondiale éclater en elles comme un soleil de lustice ? C'est de cela qu'il s'agit en fin de comple l Devant les excédents scandaleux, une nouvelle politique agricole commune ne saurait être définie sans y intégrer le concept de la solidarité mondiale

L'aide de l'Europe au tiers - et au quart - monde en détresse doit s'accroître considérablement. Ou'une aide alimentaire massive accompagne désormals l'aide technologique et financière. Il s'agit d'une respon bilité historique. En l'exercant, l'Europe contribuera à assurer la survie des masses de déshérités des régions de pénuries graves, tout en continuant à créer l'abondance pour sa propre population. A un moment où l'histoire prend le plus dangereux des virages, un plan Marshall européen lucide et généreux constituerait l'un des rares barrages possibles face aux terrifiantes menaces qui se dressent au proche horizon des années 80.

C'est ainsi que l'équilibre de l'écosphère, celui de la société industrielle et celul du militard d'hommes affamés de l'hémisphère Sud, convergent sur une exigence inéluctable : l'Europe doit redéfinir sa politique agricole commune, dans une toute nouvelle perspective, avec une ouverture dynamique sur le monde, comme cela fut le cas pour sa politique industrielle. Les exportations agricoles et alimentaires massives vers les régions en détresse biologique ne peuvent se faire que grâce à d'importantes subvention Celles-ci ne doivent pas être comptabilisées comme une perte, voirs considérées comme une hérésie économique au sens keynésien, mais comme partie Intégrante de l'aide que l'Europe se doit d'apporter aux miséreux et meurt-de-falm du monde. Il y a du pain sur la planche pour le restant du siècle avant que coux à qui on apprendra en même temps à semer arrivent à récolter suffisamment pour subvenir à leurs besoins,

Par son vote, l'Assemblée européenne a fail fi de tout cela. Elle a jugé en termes d'affirmation infantile d'une autorité méconnue et en termes de chiffres budgétaires. Assemblée protestataire, assemblée de comptables, alors qu'il faut à l'Europe un organe doue du sens prophétique. Et une âme généreuse.

\*\_

a fortiori, pour le Parlement euro- fondamentale qui est d'ordre cuipéen, qui en est l'expression demo- turel, c'est la plus importante, celle

Une responsabilité historique

Si ce sapement est dans l'ordre des « communauté de destin » repose choses pour la Grande-Bretagne, il sur quatre colonnes qui lui contèn'en est pas de même pour la rent son sens profond, son carac-Communauté dans son ensemble. Ni, tère global. Il y a d'abord la colonne cratique institutionnalisée. Ni, avant qui donne la cohésion à l'édifice. toutes choses, au regard de la fina- La plus ignorée aussi. Cette grande aventure politique du vingtième sièlité qui est celle de la construction européenne. Pourquoi ? (\*) Secrétaire général du Centre Tout l'édifice en projet d'une Robert-Schuman.

Plaidoyer pour la politique agricole

par COLETTE MEGRET (\*)

La politique agricole commune a fait bénéficier les agriculteurs d'une fuste élévation de leur niveau de vie.

Etats-Unis.

A l'entrée en vigueur du Marché commun, les agriculteurs avaient un revenu moyen de beaucoup inférieur à celui des travailleurs des autres secteurs de l'économie. Selon le rapport de M. de Vita présenté au Parlement en 1960, un agriculteur allemand percevalt environ 56 % du salaire d'un travailleur des autres sec teurs de l'économie ; un Français, 57 %, un Belge, 58 %, un Luxembourgeois, 54 %, un Italien, 38 %. un Néerlandais, 76 %.

Globalement on peut admettre La politique agricole commune aujourd'hui que les agriculteurs assure la sécurité de nos approont obtenu la parité de revenu. c'est-à-dire, à conditions comparables, un salaire égal à celui des travailleurs des autres secteurs de litique se résout à deux choix l'économie.

> La politique agricole commune assure des prix stables aux consommateurs.

Il parait logique que le consommateur, dans un régime agricole protecteur comme celui de la France autrefois, de la Communauté aujourd'hui, pale les produits agricoles plus cher que le consommateur d'un pays comme la Grande-Bretagne a van t son entrée dans la C.E., qui achète la majorité de ses produits alimentaires à prix de dumping sur le marché mondial.

Je n'aurai pas la mauvaise foi soutenir le contraire. Mais, dira-t-on, pourquoi des prix de marché si élevés pour les principaux produits agricoles, pourquoi

(°) Chargée de conférences à l'uni-versité de Paris-L

d'un quintal de blé récolté aux ne pas les fixer à un niveau plus favorable aux consommateurs, quitte à accorder au producteur une aide directe complément du revenu? C'est le fameux deficiency paiement britannique, tant vanté par nos amis d'outre-Manche. Si ce système est possible, lorsqu'il n'y a que peu de s'aggravent? producteurs (1), il devient rui-Ce plaidoyer pour la politique neux pour les finances publiques dans les secteurs agricoles excédentaires où les producteurs sont nombreux. Que dirait Mme Thatcher devant le gonflement mons-

trueux des dépenses agricoles qu'impliquerait ce régime ? Et puis ce système est lourd à appliquer, notamment au plan des contrôles, car il est tentant pour les producteurs peu scrupuleux tants compensatoires monétaires si elle ne faillit pas à sa vocation de toucher deux ou même trois et quatre fois la prime pour le même quintal de blé.

La politique agricole commune impose sans doute des prix relaen règle générale assurer à eux seuls un niveau de vie équitable aux producteurs. Mais le régime communautaire met le consommateur européen à l'abri des flambées de prix du marché mondial et lui assure une stabilité des

Les dépenses de la politique agricole commune représentent 70 % du budget communautaire. Un scandale ? Sans doute 70 % budget communautaire, c'est beaucoup - mais il ne faut pas oublier que la politique agricole relève seule, intégralement, de la competence communautaire, alors que les politiques régionale, sociale, industrielle, etc., relevent encore essentiellement de la compétence étatique. Il est dès lors normal qu'elle bénéficie de la plus grande part des ressources

Les excédents laitiers coûtent D'accord pour s'efforcer de les limiter. Le prélèvement de

coresponsabilité semble constituer une des solutions possibles. Mais, là encore, un choix politique de dimension plus vaste se pose : une politique agricole malthusienne assurant l'équilibre entre l'offre et la demande sur le seul marché communautaire est-elle valable à une époque où les perspectives de famine dans le monde loin de s'effacer.

agricole commune serait incomplet si l'on n'évoquait pas les effets néfastes que peuvent avoir sur son fonctionnement les politiques monétaire, commerciale, de développement en faveur du l tiers-monde.

C'est en raison de l'instabilité monétaire mondiale que les monėchanges sées aux opérateurs économiques. environ 1 milliard d'unités de compte par an (solt 5,80 milliards de francs).

Que les monnaies se stabilisent, que les montants compensatoires monétaires solent supprimés, les dépenses de la « section garantie » diminueront automatiquement d'environ 15 à 20 %. Ce n'est pas négligeable. Si la politique commerciale de

la Communauté était plus vigoureuse, de nouveaux débouchés pourraient sans doute être tronvés pour nos produits agricole excédentaires. On peut imaginer notamment, en échange d'avantages financiers, tarifaires, technologiques, concédés à certains Etats tiers, la conclusion d'accords de livraison à long terme de céréales, de beurre, de lait en poudre, de sucre à prix plus que ceux du marché

Quant aux effets de la politique d'aide au développement sur l'agriculture européenne, des constatations s'imposent. Prenons l'exemple des produits laltiers la Commission depuis fort longtemps a préconisé une taxe sur les matières grasses afin d'augmenter leur prix et de rendre ainsi le beurre plus compétitif. Le conseil a toujours repoussé cette proposition : les matières grasses, l'arachide en particulier, provenant pour une très large part des pays en vole de développement, il ne convient pas de diminuer les importations communautaires de ces produits. Par ailleurs, la Grande-Bre-tagne continue à importer dans des conditions préférentielles du beurre en provenance de Nouvelle - Zelande 120 000 tonnes pour 1979 - 115 000 pour 1980). Si elle achetait son beurre sur problème des excédents laitiers serait en voie de résolution, Faut-il faire payer aux seuls agriculteurs les conséquences de mesures de portée politique?

(1) La Commission a d'aitleurs instaure pour de nombreux produi-déficitaires de la Communauté un régime d'aide directe (ex.; blé dur,

tabac, etc.).

(2) La commission prépare un mémorandum sur la politique d'ex-portation des produits agricoles de la Communauté.

INDE

se Monde

CORÉE DU SUD

L'assassin

et six co-occurre

i, je sura ditationa

the second children

process of the KCIA

The point of the property of the point of th

no pour les eutres

And out small age party

en ren pour din

compande 1 act fame

COLUMN ACCES

- ....cht fait gressiere

court de cette ati-

... m painete et

Tage on the Mileson of the Control o

The profession with the second second

norma a la lette des

ter tree — i in-

partir of times conside, en-1996,

Park prime distriction a derritore but the state of the s

et ancien de les

de ser gardes de

· sves.

### Mme Gand «Elle doit v

Later promier an Mme Garani, tente à celle Giochsiar de reconquérir in prompte Time Tans is next device. feringen en en aus faricinant. Tes tert de la litable at de la Thomas En 1915, C'est unb

colorae. Leader de - 151 - 27 anut darnier, erar candidat de ab mallamic Marie Garett, S'adresse, 286 ergas, a une foule nombite fürse melent viedi**ands aux sibs**get maats bies et extente beit regards Ses pargles son med alement tradufice en nati priese après phrase, phi-TE TEL EDIES mot. D'où ce dun Attange et singulier où Con no fall plus ties bien qui est l'oraleur et qui est le traducteur D'un sôté, sependant, - l'ari Consommé du politicies, es ros-blardise : de l'autre, la forvéux. la passion et la rage du milliian! Le premier joue avec ist.

idées c sèle les mots : le second en fail des slogens cu'it. <sup>Crie</sup> à la foule. Le décor est celui d'ame litte lora ne Gurilandes de lumilies dans les arbres. Tribune échir the par des tubes au néon de drapes dans les couleurs, du drageau indien : crange, blane ei vent Mais au centre de la bande blanche, la rouge blane qui sur la bannière nationale represente la charkha, a cade a place à la pavme ouverte d'une main droite, nouveau tymbole du parti de Mine Gandid Cette main, explique M. Stebyeu c.est celle dry signer in Pays à recouvrer son prestige international et, à l'interious, son unité : celle qui apporters stabilité et autorité, « The Law. and Order - C'est aussi calle que Mme Gandhi, magnapisme, iend au peuple qui, en 1977 la congédia en lui infligeant une

numiliante défaite. En attendant, chacun, en cette: campagne electorale qui inime siages en rond et n'en finit pas de decoller, se fait procureur Anz quatre coins du sous-confinent fleurissent les - faccuse - at-

a permis un développement sans précédent de l'agriculture euro-On ne le dit pas assez et l'opidu bond en avant qu'a effectué de développement : exploitation trop petites (78.5 % des exploicommunautaire est devenue à ce jour un secteur moderne en plein nlus de 7.000 tanis en réserve an samedi inclus. de 10 heures à 19 heures 4, rue de Penthièvre (8°) - 265.90.44 Europe est le même que celui Métro Miromesnil

offic man

#### CORÉE DU SUD

#### L'assassin du président Park et six co-accusés sont condamnés à mort

Токуо. — « Je suis heureux d'avoir trouvé une juste cause pour mourir et je ne veux en rien marchander ma vie s, a déclaré à la fin de son procès M. Kim Jae-Kyu, l'assassim du président Park. L'ancien chef de la KCIA et six des concernée ent été et six des coaccusés ont été condamnés à la peine de mort par une cour martiale le jeudi 20 décembre. Un huitième accusé s'est vu infliger une peine de trois ans de prison pour destruction de presues

tions and de prison pour destruc-tion de preuves.

Réaffirmant qu'il avait agi pour « permettre une démocratisation » de son pays, et en rien pour des motifs d'ambition personnelle. M. Kim avait demandé à ses juges leur clémence pour les « innocents moutous » — les sent autres couleur clémence pour les « innocents moutons » — les sept autres accursés — qui n'avaient fait que suivre ses ordres au cours de cette soirée du 26 octobre où furent tués Park, le chef de ses gardes du corps et phisieurs de ceux-ci. « En tant qu'homme, avait-il conclu, je n'ai aucun regret à avoir et je dois être jugé en patriote et en héros. »

Etrange personnage que ce M. Kim qui a comparu à son procès en vêtement traditionnel coréen blanc. Il affirme son admiration et son amitié pour le président Park et en même temps sa détermination, vieille de plusieurs années, de supprimer l'homme qui, à ses yeux, conduisait le pays à sa ruine. A cinquante-trois ans, cet ancien général qui, pour beaucoup d'opposants au régime Park, passe pour un « héros », a derrière lui 
une carrière qui ne le prédisposait 
guère à jouer le rôle de l' « assassin du tyran ».

Commandant de la sixième 
division en 1963, puis de la troi-

division en 1963, puis de la troi-sième armée en 1971, il fut investi par l'homme qu'il allait tuer de pouvoirs énormes lorsque, en 1976, celui-ci le nomma à la tête des services de renseignements. En services de renseignements. En trois ans, en vertu des décrets d'exception. combien de dissidents furent arrêtés et torturés — il ne pouvait ignorer les méthodes de ses services — sur ses ordres ? Et pourtant, il a déclaré à son procès que, dès 1972 — année de l'entrée De notre correspondant

en vigueur de la Constitution consacrant l'arbitraire de régime, — il avait l'intention de forcer Park à démissionner. Alors com-Park à démissionner. Alors com-mandant de la troisième armée, il pensait capturer le chef de l'Etat et le contraindre à se démettre. Puis, le 14 septembre 1974, il prend un pistolet mais il n'ose pas trer « à cause de l'amitie » qui le lie au président, dira-t-il dans sa déposition.

dans sa déposition.

A nouveau, le 27 janvier 1975,

M. Kim a une arme sur lui lorsqu'il rencontre Park. Mais, une
nouvelle fois, sa détermination
s'évanouit au cours de la conversation. Selon ses déclarations, les
risques d'émeutes à Séoul à la
fin d'octobre dernier, après les
nantifestations violentes de Meson manifestations violentes de Masan et de Pusan l'ont convaince de la nécessité d'agir pour éviter un « bain de sang ».

Patriote convaincu? Idéaliste? Il paraît exclu, comme on l'a dit au départ, que M. Kim ait été mu uniquement par une ambition au depart, que M. Kim att eté min uniquement. par une ambition personnelle ou une rancune contre le président. M. Kim affirme qu'il a agi seul. Il nie avoir comploté avec le général Chung Seunghwa, ancien administrateur de la loi martiale arrêté la semaine dernière. Selon des informations non confirmées, circulant à Séoul, l'ancien chef de la K.C.L.A. aurait en fait donné d'importantes sommes d'argent à plusieurs généraux peu avant l'assassinat du président. Des sources militaires coréennes, rapporte d'autre part le quotidien Asahi, auraient confirmé que seize généraux auraient été arrêtés, dont le général Lee Kon-yong, commandant de la troisième armée, et le général Chang Pyong-ju, commandant des forces spéciales. Tous deux auraient reçu de l'argent de M. Kim.

M. Kim.

« Je voudrais que mes compativiotes fassent le reste du tranant onze personnes, a étale par la police sudéclaré au cours de son procès l'assassin de Park. Depuis le mercredì 12 décembre, il n'est pas membres du parti i nord-coréen. Leur réseau nant onze personnes, a étalé par la police sud en acôt dernier. Ils son décimer au des informations mis regulations de la company de la compa

évident que ce soubait se réalise.
L'armée, et le gouvernement dans une certaine mesure, paraissent en effet contrôlés par des généraux qui furent très proches de l'ancien président.

En fait, l'une des premières conséquences du coup de force de la semaine dernière est une tension entre Séoul et Washington. En mobifisant des unités qui se trouvent normalement ton. En moblisant des unités qui se trouvent normalement sous le commandement conjoint des deux armées (contenne et américaine), les généraux qui contrôlent le pays ont violé un accord de détense entre les deux pays. Ils ont fait manœuvrer des divisions sans en informer préslablement le commandement conjoint, dont le responsable est le général Vickham, commandant des forces américaines (trente-huit mille hommes). Il ambassadeur des Etats-Unis s'est entretenu de cette affaire, jugée importante, avec le ministre des affaires étrangères.

importante, avec le ministre des affaires étrangères.

Pour prendre le contrôle de la capitale, les généraux ont en fait découvert la zone située entre la capitale et la Corée du Nord dans la nuit du 12 décembre. Ces mouvements de troupes « incontrôlés » placèrent le commandement conjoint pendant toute une nuit dans une situation difficile pour assurer la sécurité du paya. C'est, dit-on, la première fois depuis 1981, lorsque Park fit son coup d'Etat, que les généraux violent l'accord de défense avec les Américains.

PHILIPPE PONS.

Deux Nord-Coréens accusés d'esplonnage ont été condamnés à mort et deux autres à la réclusion à perpétuité par la cour provinciale de Cauchon, au nord-est de Séoul, jeudi 20 décembre. Les de ux condamnés à mort sont membres du parti travailliste nord-coréen, Leur réseau, comprenant onze personnes, a été démannart onze personnes, a été déman-telé par la police sud-coréenne en soût dernier. Ils sont accusés d'avoir transmis régulièrement des informations militaires à Pronguang — (4 FP)

#### **CAMBODGE**

#### Des milliers de réfugiés sont morts de faim et de maladie dans une « base de la résistance »

Sok-Sann (Cambodge). — Décor obscur et misérable d'où le Front national de libération du peuple khmer (FNLPK.) lançait, venhataniai de ilberation du penpie khmer (F.N.T.P.K.) lançait, vendredi 14 décembre, un appel à la résurrection du Cambodge, ce village perdu dans la jungle des Cardamomes, aura d'abord été un tombeau, une fosse commune de plus pour des milliers de civils anonymes. Eux aussi, sans doute, espéraient une résurrection lorsqu'ils ont atteint la frontière thallandaise en avril et mai, au sortir d'un long et sangiant cauchemar. C'est à cette époque que les autorités militaires de Bangkok auraient refoulé deux groupes de fugitifs dans la région de Borsi, au sud de la frontière. Rien ne fut fait, officiellement, ni pour connaître leur sort ni pour leur venir en aide.

Au total, urès de six mille fugi-

Au total, mes de six mille fugi-tifs furent «confiés» à la garde d'une poignée de résistents anti-communistes, associés aux Thal-landais depuis 1975, puis ralliés en 1979 au FNLPK, afin qu'ils pulsent se constituer en «base populaire». Victimes consentantes ou otages? Toujours est-il que près de quatre mille hommes, femmes et enfants sont morts depuis lors, engioutis dans ce

> LA SOLIDARITÉ AVEC LE VIETNAM

Que pensent les responsables des années 1960?

M. Hugues Journès, projesseur à Bourg-en-Bresse, et l'un des anciens responsables pour cette ville du Mouvement pour le milliard, nous écrit :

De 1966 à 1968, le Mouvement du millard pour le Vietnam sus-citait un vaste mouvement d'opi-nion en faveur du Front national de libération du Vietnam du Sud et de la République démocratique du Vietnam et récoltait plusieurs centaines de millions d'anciens francs. Son audience politique et morale a été alors incontestable.

Que sont devenus ses respon-sables nationaux, que pensent-ils de la situation actuelle en Asie du Sud-Est? Une prise de posi-tion de leur part aurait un poids certain. Une assemblée de tous les responsables nationaux, réglonaux et même locaux, encore en vie, pourrait avoir lieu. Je ne dois pas être le seul à le désirer. De notre envoyé spécial

tombeau végétal. Par la faute aussi de ceux qui avaient accepté de les prendre en charge dans ces conditions d'une précarité extrême, et qui se sont toujours opposés à leur départ, ont rap-porté des rescapés. Ils sont morts dans ces régions

Ils sont morts dans ces régions impaludées, humides le jour, et giaciales la nuit, le long de pistes escarpées, encombrées de radines et de lianes, où leurs corps extênués titubaient pour aller requeillir, à 20 kilomètres de là, de maigres rations de riz distribuées de temps en temps le long de la frontière khméro-thallandaise par l'armée et par quelques organisations privées. « A chaque voyage une demi-douzaine de personnes mouraient d'émisepersonnes mouraient d'épuise-ment », nous a-t-on dit au vil-lage. Mais, dans une « base de la résistance » supposée secrèta,

ils ont continué à mourir, oubliés de tous, ou presque, alors que le long de la même frontière se mettait en place un dispositif d'aide internationale d'une ampleur sans précédent.

pleur sans précédent.

Pour la première fois, vendredi
14 décembre, huit mois après le
refoulement de Thaliande, une
équipe médicale de Monaco, dépêchée par les souverains de la
Principauté, alertés par un film
d'Antenne 2 tourné à Sok-Saum
le mois dernier, est arrivée au
village. Elle aura fort à faire, car
les survivants sont dans un état
épouvantable. Mais après son
départ ? Personne ne sait. Personne ne sait non plu combien
de civils, tout au long de la frontière, sont dans une situation
semblable, otages ou partisans
d'un groupe ou d'un autre, broyès
dans l'engrenage d'un conflit qu'ils
alimentent sans fin au prix de
leurs vies.

R-P. PARINGAUX.

R.-P. PARINGAUX.

#### Le prince Sihanouk se rendra en février à Singapour

Après des négociations dis-crètes à Paris, le prince Norodom Sihanouk et le gouvernement de Singapour se sont mis d'accord pour que l'ancien cher de l'Etat du Cambodge se rende à Singa-pour en février. Récemment, le prince avait renconiré à Paris Pambassadeur de Singapour, M. David Marshall, venu le voir à titre privé, avant de recevoir à diner l'ambassadeur de Chine.

à diner l'ambassadeur de Chine.
Ce n'est qu'après sa visite à
Singapour que le prince se rendra aux Etats-Unis, où il semble
attendu avec beaucoun d'intérêt.
Ce voyage dans l'île revêt une
grande importance dans la stratégie mise en place par le princa.
Ce petit pays est sans doute celui
qui, dans la région, s'est le plus
vigoureusement opposé à la politique indochinoise de Hanoî, tout
en n'entretenant toujours pas de
relations diplomatiques avec
Pâkin. Membre de l'ASEAN
(Association des nations d'Asie
du Sud-Rst, regroupant en outre
l'Indonésie, la Malaisie, les Phihppines et la Thallande), îl n'a
pu prendre sa décision d'inviter

prince pour organiser une résistance crédible à l'occupant. Mais, jusqu'à présent, les Cinq de l'ASEAN continuent de recomnaître la légitimité du régime Pol Pot, et Bangkok — qui soutient à la fois les Khmers rouges et les Khmers serei — ne cache pas sou hostilité au prince. Les conversations de Singapour devraient servir à débloquer cette situation et à tenter d'amorcer une réconciliation avec les généraux thallandais, ainsi qu'avec le mouvement de résistance de M. Son Sann, qu'ils soutiennent. Il est évident que Pêkin appuie Il est évident que Pékin appule tout ce qui peut unifier, sous quelque forme que ce soit, les différents mouvements de résis-tance kinners, y compris les Khmets rouges. Les maquis camvigoureusement opposé à la politique indochinoise de Hanol, tout en n'entretenant toujours pas de relations diplomatiques avec pêkin. Membre de l'ASEAN (Association des nations d'Asie du Sud-Est, regroupant en outre l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thallande), îl n'a pu prendre sa décision d'inviter le prince sans l'avis de ses partenaires, réunis le 14 décembre à Knala-Lumpur.

L'appui de l'ASEAN, et principalement de la Thallande, qui a une frontière commune avec le Cambodge, est indispensable au PATRICE DE BEER.

#### INDE

# Mme Gandhi en campagne

«Elle doit venir... Elle arrive!»

vier 1980, la campagne électo-L'ancien premier ministre, Mme Gandhi, tente à cette occazion de reconquérir le pouvoir.

Delhi. -- Dans la nuit douce, presque fraîche. de l'hiver indien, deux voix s'élèvent et se répondent en un duo lancinant. Cela tient de la litanie et de la mélopée. En fait, c'est une réunion électorale. Leader de l'opposition dans l'Assemblée dissoute le 22 août dernier, M. Stephen, candidat du Congrès, la formation de Mme Gandhi, s'adresse, en anglais, à une toule nombreuse où sa mêient vielliards aux visages impassibles et enfants aux regards graves. See paroles sont immédiatement tradultes en hindi, phrase après phrase, parfois mot après mot. D'où ce duo étrange et singulier où l'on ne sait plus très bien qui est l'orateur et qui est le traducteur. D'un côté, cependant, l'art onsommé du politicien, sa roublardise : de l'autre, la ferveur, la passion et la rage du miliidées, cisèle les mois ; le second en fait des slogans qu'il

Le décor est calui d'une fête foraine. Gurliandes de lumière dans les arbres. Tribune écialrée par des tubes au néon et drapée dans les couleurs du drapeau indien : orange, blanc et vert. Mais au centre de la bande blanche, la rouge bleue représente la charkha, a cédé la place à la paume ouverte d'une main droite, nouveau symbole du parti de Mme Gandhi. Cette main, explique M. Stepays à recouvrer son prestige international et, à l'intérieur, son unité : celle qui apportera stabilité et autorité, . The Law stabilite et aubrite, « Ine Lew and Order ». C'est aussi celle que Mme Gandhi, magnanime, tend au peuple qui, en 1977, la congédia an lui infiligeant une

En attendant, chacun, en cette campagne électorale qui tourne en rond et n'en finit pas de décoller, se fait procureur. Aux quatre coins du sous-continent, fleurissent (es « J'accuse », et l'on est frappé par la sévérité De notre correspondant

des jugements portés, par la gravité des accusations lancées. A la tribune, le duo, iniatigable, poursuit ce qui décidément tient plus de l'incantation religieuse que du discours politique. Cela crispe et soûle à la fois, énerve et berce.

rité est trouée par les projecteurs d'une équipe de télévision suédoise. Aussitôt, la foule sitencieuse — milliers de regards noirs — s'anime. Les bras se ièvent se tendent, en une forêt de mains ouvertes, de paumes offertes à l'objectif des caméras. Des responsables orchestrent des slogans à la gloire de l'autre du pays, se fait attendre pariols plusiers heures, défiant partois plusieurs heures, deflant patience d'une foule souvent plus curieuse que partisane.

#### ji faut être dur

Ici, aussi, ce soir, à Lajpat-Nagar, on est venu la voir. Voir celle que M. Stephen appelle, nary Woman .. . She must come. she will come she is coming. . « Elle doit venir, elle viendra, elle arrive », lance-t-il à l'adresse d'une foule qui trè-

Finalement, après plusieurs fausses alertes et avec deux heures de retard (on lira le iendemain dans les journaux qu'elle s'est longtemps fait prier pour quitter son domicile, harassee par un journée de campagne), elle arrive. Dans la foule, une houle puissante ballotte quelques policiers, bouées à la dérive dans un océan de passion. Le semblant de service d'ordre laborleusement mis en place éclate en un désordre indescriptible. La voiture s'echoue au pied du podium et, au milleu des cris et des siogans, surgit de cette meute, comme catapultés, une petite femme, volontaire, décidée, au visage dur, buté, bougon et renfrogné, qui monte l'escalier en maugréant, houspillant ceux qui, maladroftement serviles et empêtrès, lui barrent involontaire-ment la route. On lance des fleurs, on échange des coups.

Image constrastée de la non-

A coup sûr. H faut être dur. très dur, pour afronter pareil accueil. Etonnante Image que celle de cette tribune investie par ce petit bout de femma dont la présence détonne au milleu de cet aréopage exclusivement masculin. Les photographes se précipitent. Les flashes

Et puis elle parle et le silence se fait. La voix s'élève, faible, sans chaleur, neutre, mate, insulte à l'éloquence, mais habités d'une étrange et sourde énergie. Tirant son sari sur ses cheveux gris, elle ressemble à une grand-mère acariâtre, voire à une sorcière de contes de fées. Incontestablement, elle întrigue, elle fascine. Comment pareille femme peut-elle exercer une telle emprise, susciter une telle ferveur? Un peu comme si M. Michel Jobert mettait en transe cent mille personnes réunles à le porte de Versailles...

Le ton du discours, loi aust, est étrange. C'est un peu celu de quelqu'un qui vous prend à temoin des misères qu'on lui a faites - Tout ce que mes successeurs sont parvenus à faire, c'est à constituer une commiszion d'enquête pour me harceler, moi et ma femille. - Ton plaintif, mais les mots sont pleins de griffes. En fait, c'est son apparente faiblesse. Au fil des minutes, sa frele silhouette change en dimension, sa volx vous habite. Séduction ? Fascination plutôt : elle est géniale-

ment banale. Pour qui la découvre pour la première fois, la déception est telle qu'on flaire un piège: Prudent, on suspend son jugement. On lui accorde un sursis. Elle vous achève son discours comme on ferme une parte au nez de quelqu'un. Elle tourne brusquement les talons et disparaît. Contrat rempli. D'autres rendez-vous l'attendent Le même soir, elle devait prendre la parole dans quatre autres meetings. Et, le lendemain matin, elle s'envolait à l'aube pour l'Utter-Pradesh. Là-bas, à Rac-Barelli, elle propose la revan-che. En 1977, elle y avait vu sa couronne rouler dans la pous-sière. Cela ne s'oublie pas.

PATRICE FRANCES.

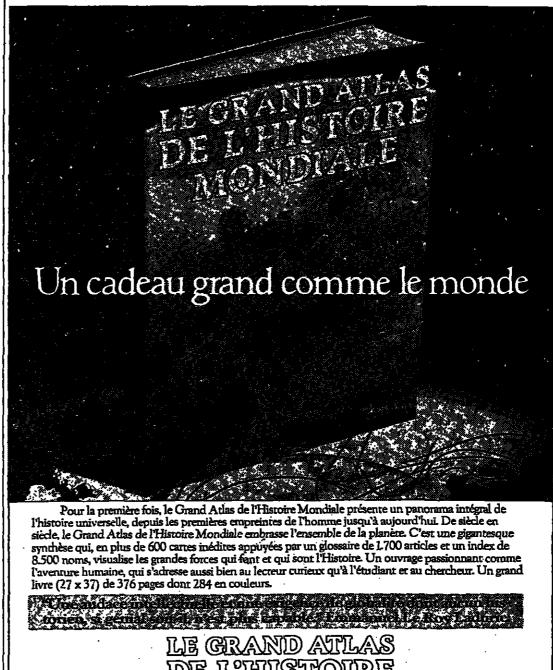

DE L'HISTOIRE MONDIALE

ALBIN MICHEL UNIVERSALIS

### PROCHE-ORIENT

#### LA CRISE IRANIENNE

### Les États-Unis acceptent de repousser de quelques jours toute demande d'action aux Nations unies

Les Etats-Unis ont accepté. à la requête du secrétaire général de l'ONU. M. Kurt Waldhelm, qui poursuit d'« intenses consultations » avec les autotrités iraniennes, de repousser de quelques jours toute demande formelle d'action aux Nations unles au sujet de la prise d'otages à Téhéran. Un haut fonctionnaire de la présidence précise que le délai ne porte que sur les mesures que les Etats-Unis pourraient éventueliement demander dans le cadre de l'ONU. Le délai, a-t-ll ajouté, a été secordé à M. Kurt Waldheim - pour quelques jours = seulement.

L'impasse demaure cependant totale et les propositions du ministre iranien des affaires étrangères, M. Sadegh Ghotbzadeh, pour dégager une solution dans l'affaire des plages, n'ont recueilli aucun écho nositif à bliée mercredi 19 décembre par le Washington Post, M. Ghotbzadah surgérait qu'une enquête des Etats-Unis sur leurs relations avec l'ex-régime Pahlavi - pourrait accélérer la libération des otages ». Il ajoutait que cette proposition avait racu l'«.appui total » de la hiérarchie religieus iranienne.

Au département d'Etat, on déclare que les Etats-Unis n'ont aucune raison de changer la position qu'ils maintiennent depuis six semaines et qu'ils n'accepteront aucun compromis avec l'iran tant que les otages n'auront pas été libérés. A TEHERAN, les divergences

entre les étudiants islamiques qui détiennent les otages et les autorités se sont accentuées mercredi avec des prises de position une nouvelle fois contradictoires. Après la mise en garde de Washington, mardi soir, sur l'éventualité d'une action militaire, le ministre de l'intérieur iranien, M. Hashemi Rafsandjani, avait déclaré que les familles des captifs américains pourraient trer les otages.

Un porte-parole des étudiants affirmait ausaitôt qu'aucune décision n'avait été prise à ce sujet et que

De même, sa référant à l'interview de M. Ghotbzadeh au Washington Post, les étudiants ont affirmé qu'une enquête américaine serait insuffisante et que « sevie l'extradition du chah pourrait régier le problème des otages ...

Entre-temps, la campagne anti-

M. Abbas Amir-Entezam, ancien avec les services de renseignements porte-parole du cabinet de M. Bazargan, avec rang de ministre, et actuellement ambassadeur en Suède, de ce climat d'hostilité aux Etats-Unis. Rappelé par le Conseil de la révolution à Téhéran, en compagnie



(Dessin de PLANTU.)

américaine redouble d'intensité. Le rassemblement de dizaines de miltiers d'iraniens venus pleurer, mercredi, l'ayatollah Mofattah s'est très transformé en manifestation d'hostilité contre le président Carter, que l'imam Khomeiny a qualifié, par allieurs, de « lion qui, trembiant de peur devent un chasseur, cherche à l'effrayer en rugissant et en agitant

sur ordre du procureur islamique de Téhéran, pour avoir e entretenu des relations avec la C.I.A. =.

arrestation serait liée à la publication par les étudiants islaminues de documents que ces demiers affirment avoir trouvé dans l'ambassade

Les documents, au nombre de six, se présentent comme des rapports établis par des officiers de renseignement américain sur le compte de l'ancien membre du gouvernement, falsant état de son accord pour en particulier à Stockholm.

Dans un de ces documents, qui a d'affaires américain. M. Bruce Laingen, auralt présenté M. Amir-Entezam comme - une personne qui s'efforce sincèrement d'établir à nouveau de bonnes relations avec les Etats-

M. Amir-Entezam, quarante-huit ans, a fait ses études en France quis aux Etats-Unis. Il a commence son activité révolutionnaire après la chute du cabinet du Dr Mossadech en 1953. M. Amir-Entezam a été le premier porte-parole du gouvei ment Iranien après la chute du régime Pahlavi et Il conserva cette fonction jusqu'au 2 juillet demier, date à laquelle il devint ambassadeu en Suède.

 A PANAMA, mercredi aprèsmidi, et pour la troisième journée consécutive, des centaines d'étudiants se sont joints aux lycéens pour tenter de protester devant l'ambassade des Etate-Unis contre l'asile secordé à l'ex-chah par le gouvernement panaméen. La garde nationale est intervenue pour disperser les étudiants. Il y aurait eu une trentaine de blassés légers. Pour les étudiants, l'asile accorde à l'exsouverain (qu'ils qualifient de - tyran ») est « contraire à la politique internationale d'appui aux luttes de libération des peuples » menée par le Panama. Cependant, le ministre panaméen des affaires étrangères M. Carlos Ozores, a déclaré qu'il n'était pas question que son pays extrade l'ex-chah et que, jusqu'à présent, le gouvernement tranien ne des Etats-Unis et qui attesteraient le lui avait d'ailleurs pas demandé. - (AFP., AP., UP.I.)

#### Jordanie

#### Le nouveau premier ministre est un interlocuteur apprécié de l'O.L.P.

Amman (U.P.I., AFP., Reu-ter). — Le chef du cabinet royal, le charif Abdel Hamid Charaf, a été nommé mercredi matin 19 décembre premier ministre, en remplacement de M. Moudar Badrane, démissionnaire. La nou-velle équipe ministérielle mise en place par le roi Hussein comprend vingt-deux ministres, dont, pour la première fois, une femme (développement social), ainsi que quatre ministres d'Etat. Voici la liste des principaux

membres du nouveau gouverne-

Premier ministre ministre des Premier ministre, ministre des affaires étrangères et ministre de la défense: M. Abdel Hamid Charaf; ministre de l'information: M. Said Al Tal; biens religieux (awkafs): M. Kamel Al Charif; communications: M. Mohamad Al Zahn; intérieur: M. Mill Bellin, intérieur result de l'acceptance de l'informatique de l'acceptance de l'informatique de l'informatiqu M. Mohamad Al Zabn; intérieur;
M. Ali El Bachir; travail et reconstruction: M. Omar Naboulsi;
travaux publics: M. Maen Abou
Mawar; éducation: M. Mohamad
Nouri Chaflo; finances: M. Salem Masa Deh; agriculture:
M. Kasem Rimawi; commerce et
industrie: M. Ali Nsour; santé:
M. Zaubeis Milhes M. Zouheir Milhes.

(Le changement de gouvernement a été en partie provoqué par un scan-dale de mœurs dans lequel avaient été impliqués, il y a deux mols, deux ministres du gouvernement Badrane, dont celui de l'intérieur, M. Soldman Arrar. La raison profonde de ce changement demeure cependant politique. Le nouveau premier ministre, bien que tidèle au trône jorda-nien, est considéré, en effet, comme un interlocuteur apprécié de l'O.L.P., avec laquelle le roi Hassan entend établir des relations étroites. Le cha-rif Abdel Hamid Charaf est notamment partisan d'une révision de la résolution 242 du Conseil de sécurité, qui, selon lui, devrait comprendre une référence explicite aux « droits légitimes du peuple palestinien ».]

[Né en 1939, le charif Abdel Hamid Charaf est licenciè en philosophia et en relations internationales de l'uni-versité américaine de Beyrouth. Il versité américaine de Beyrouth. Il fut, au cours des années 60, membre du Mouvement des nationalistes arabes et, pour cette raison, placé en « résidence surveillée ». Il fut ensuite assistant au chef du cabinet royal (1964), ministre de l'information et de la culture (1965), ambassadeur zur Etats-Unis (1967-1972) et délégué aux Nations unies (1972-1976).]

#### Israël

#### « CONDAMNÉ » A AVOIR DES RELATIONS SEXUELLES AVEC SA FEMME

Haifa (A.F.P.). - Le tribunal rabbinique de Halfa a e condamne » mardi 18 decembre un épour à avoir des relations sexuelles avec sa femme, sous peine d'une forte

La « victime » est un pro-fesseur de lycée agé de trentedeux ans dont la conjointe avoit porté plainte, car « depuis plus de huit mois son mari s'abstenait de toute relation sexuelle avec elle. » « Pour tout le reste, a précisé l'épouse insatisfaite, c'est un bon époux qui fait de son mieux pour maintenir de bonnes relations familiales, sauf en ce qui concerne le lit conjugal. »

Les juges rabbiniques, pour rendre leur décision, se sont basés sur le Talmud, qui prescrit que des époux sont obligés d'avoir des relations sexuelles suivies, sauf en cas de force majeure. L'amende qui doit être versée par l'époux ou l'épouse réculcitrant avait été fixée par le Talmud de Jéru-salem (rédigé en l'an 600 avant J.-C.) à 36 pièces d'or.

L'explication de l'enseignant « désirait plus » sa femme — n'a pas convaincu le tribunal : celui-ci a exigé du couple qu'il comparaisse de nouveau tendre un compte rendu de la

Selon le « New York Times »

#### L'ARABIE SAOUDITE SE SERAIT OPPOSÉ A L'EXÉCUTION DU PROGRAMME AMÉRICAIN DE RÉARMEMENT DU YÉMEN DU

Selon le New York Times, l'ad-ministration Carter a laissé en-tendre, mercredi 19 décembre, que l'Arable Saoudite s'était récemment opposée à l'application d'un programme américain de réarme-ment du Yémen du Nord, obligeant ainsi le gouvernement de Sansa à s'adresser à l'URSS. La décision de réarmer le Yé-men du Nord avait été prise par

Washington en mars dernier, à la suite du conflit armé entre les deux Yémens. L'Arabie Saoudite avait été alors choisie comme a intermédiaire » et devait no-tamment financer et contrôler le programme américain d'assistance militaire à Sanaa, évalué à environ 500 millions de dollars. Selon le New York Times, semblerait que les Saoudiens aient depuis modifié leur politique de réarmement du Yemen du Nord et refusé de livrer les armements — dont des chasseurs F-5 — acheminés en Arabie Saoudite.

Apparemment frustré, le prési-dent nord-yéménite Ali Abdallah Saleh semble s'étre de nouveau adressé à l'U.R.S.S., qui a été, au cours des dix dernières années, le principal fournisseur militaire de Sanaa. En consequence, les Soviétiques auraient, il y a quelques semaines, livré au Yémen du Nord dix Mig-31 et une centaine de blindés T-55.

#### LES MÉMOIRES DU CHAH

Peu de livres auront été aussi attendus et l'éditeur, qui assure avoir du l'arracher à un auteur réticent, le savait mieux que qui-conque. « Un nouveau livre, pourquoi 7 », imi repetati miassale-ment l'ancien souverain, en ajou-tant, « non, vruiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est incomprehensible...». Pourc'est incomprenensinie...». Pour-tant, la rédaction de ce complé-ment aux Mémoires déjà publiés en France en 1981 lui offrait, sous le titre de Réponse à l'his-toire, l'occasion d'une réflexion mûrie dans la lumière cruelle mais révélatrice de l'échec, de la maladie et de l'exil (1).

Cette réponse n'est pas donnée. L'ouvrage est un plaidoyer — un de plus — pour l'œuvre accom-plie — avec le traditionnel exposé des mérites et des ambitions de la « Révolution blanche » un réquisitoire contre ceux qui la mirent en échec : « La plus hideuse, la plus haineuse, la plus hideuse, la pius nameuse, la pius néfaste des alliances, celle du rouge et du noir qui, se seniant perdus, s'univent pour entrepren-dre la grande destruction. 2 Rien de moins, rien de plus. Sur le déroulement de la crisé qui abou-tif à la cheta de la monerable. tit à la chute de la monarchie, très peu d'éléments qu'on ne connût déjà. Quant aux leçons tirées de son épreuve par un homme brisé, beaucoup d'indi-gnation mais guère d'analyse.

#### La « conjuration criminelle »

Que s'est-il passé à Ténéran? Le souverain de l'Iran depuis trente-sept années ne s'explique pas le raz de marée qui a emporté son trône. Ne prétendant pas à « faire le bonheur du peuple maloré lui», il s'est appliqué, et il le répête avec une conviction qui p'est pas feinte à faire « le qui n'est pas feinte, à faire « le bonheur des Iraniens malgré une conjuration criminelle». Celle-ci s'est nouée alors que le pays vogusit vers le radieux avenir de la puissance industrielle et militaire. Il allait doubler, pour y parvenir, le cap de 1982. Tout allait pour le mieux. Le chah tient, dans un chapitre, la comptabilité nostalgique et minutieuse de ce qu'eût été, par exemple, son armée à cette date, « force capa-ble d'empécher ou de prévenir les perturbations locales dans une

(Publicité) Le journal irakien AT-THAWRA est disponible dans tous les kiosaues de Paris et de toutes les villes de France.

lisation », « Au demeurant, les événements ne sont pas de nature à modifier les convictions que nous avons souvent exprimées, bien au contraire, p

#### « Tout cela est orchestré »

Ces « événements », rien ne per-Ces a événements », rien ne per-mettalt, selon lui, de les prévoir. En 1975, le souverain jugeait en-core dans une longue interview que son régime n'était pas « me-nacé du tout » et opposait avec quelque suffisance sa stabilité à la « dégénérescence de la civilisa-tion dite chrétienne » (2). Les promitéres attenues vincent dit. Il premières attaques vinrent, dit-il aujourd'hui, des mass media occidentaux et visaient « l'homme du pétrole cher ». Le chah, en cherchant étrangement une confirmation tardive de ses thèses dans un article du Monde diplomatique, présente une défense argumentée et convaincante de la politique de « juste prix », destinée à donner à « juste prix », destinée à donner à son pays les moyens du développement. Il ajoute : « C'est alors que je devins un despote, un oppresseur, un tyran ». Première apparition su thème sous-jacent à tout le plaidoyer : « J'ai eu tort d'avoir raison. » De ses bonnes intentions, de ses initiatives heureuses, le monarque éclairé sera « cruellement puni ».

En effet, les forces du mal vont écraser le juste. Outre les journalistes malveillants et prévenus, ses adversaires ne sont que les agents, conscients ou aveugles, du

agents, conscients ou aveugles, du communisme international. Des communisme internacional. Los étudiants, « payés sur fonés libyens », se laissent tourner la tête. Les « lobbies libéraux » se lancent dans la démagogie et la diffamation avec l'appui des « gauchistes ». Au début de 1977, se produit « la loy des des de fort se produit « quelque chose de tout à jatt surprenant », le terrorisme cesse brusquement. A cet instant précis, les politiciens, « qui fusque-là s'étaient tenus cois, sortent de l'ombre ». Il est évident, aux yeux du monarque, que « tout cela est parfatiement orchestré ». Au mi-lieu de 1978, « certains mollahs », suivant un « obscur aguateur » qui est nommé une seule fois par son nom et qualifié ailleurs, avec une majuscule de dérision, d'a Eminence » et de « Personnage », « apparaissent soudain au centre du dispositif subversif ». Les fils de la conjuration sont noues. Rouges et noirs, ils tissent la « juneste alliance » de « l'invrai-

semblable marxisme islamique ».
Quand il aborde le rôle des
Américains dans le drame, le
chah quitte le ton de l'indignation pour ceiui de l'inerédulité

gique pour l'Occident ».

A ce propos, comme pour ce qui leur campagne insistante pour la libéralisation du régime a prégione de cinébraniable dans la «grande de la voie de la plus la situation intérieure se dégradait.» Il donne, à ce propos, la mesure, bien involontairement, la mesure, bien involontairement, du manque d'information et de la dépendance d'un chef d'Est vassalisé lorsqu'il rapporte « l'étrange mission» du général américain Huyser, venu à son insu au plus fort de la crise négocier une solution. Il est vrai que « les militaires américains allaient et venuient sur leurs propres avions et n'avaient évidemment pas à se soumeitre aux formalités pas à se soumettre aux formalités rituelles ». Le général Huyser était là pour « neutraliser l'armée trantenne » dans la perspective d'un coup d'Etat, redouté par d'un coup d'Etat, redouté par Washington. Ou plutôt, comme le dira à son « procès islamique » le général Rabit, commandant de l'armée de l'air, pour « jeter le chah hors du pays comme une souris morte ». Car c'est ainsi que s'achève le drame, par un matin d'exil où le vent glacé de l'aéroport sèche les larmes des fidèles. Ensuite, c'est l'errance chez les amis assez courageux pour rece-

#### Fautes vénielles

amis assez courageux pour rece-voir le proscrit que la maladie va

Scrupuleux, le souverain, au fil de ces pages, se confesse de quelques fautes vénielles. Il n'était pas très adroit de faire contrôler les prix de détail par des étudiants qui, pour certains avec une joie maligne, ont discrédité le régime auprès de boutiquiers amis de l'inflation. L'instauration, en 1974, du parti unique était une « erreur » que Sadate, lui, a sagement évitée en Egypte. A la campagne de dénigrement de l'enneni, il fallait opposer une vigoureuse contreopposer une vigoureuse contre-offensive de la presse loyale, car ce n'est pas assez que le savoirfaire, « û y a le faire savoir, que j'ai trop négligé ». Bref, le roi en convient, il s'est « donné des verges pour se faire battre ».

Seule absente, mais de taille : la révolution. Certes, le souverain détrôné en condamne d'ailleurs avec raison la « justice isla-mique », et les excès sous l'égide du e nouveau Torquemada ». Pour la peindre, il recourt même su pinceau d'un Delacroix de l'ordre établi : « Quand sous les plis d'un drapeau sanglant s'agitent les fantòmes noirs sur les ruines encore fumantes, quand une multitude hébétée, terrorisée, contem-ple épouvantée les destructions immenses, que des hallucinés fanatiques lui ont fait com-

Soit, mais pourquoi es déferie- nant les forces de l'ONU pour le ment de haine, ce cri furieux de maintien de la paix — (A.F.P.)

tout un peuple si prompt à se laisser « égarer »? Il y a quelque chose de fascinant à voir comment l'auteur élude cette ques cipité sa chute : « Plus l'avançais tion cruciale. Il déplore que la dans la voie de la libéralisation, SAVAK, qu'il compare à nouveau avec un bel apiomb à un ser-vice classique de renseignement « du style du SDECE », ait du, quelquesois, « malmener » un opposant. Il ne se demande jamais si son peuple, conduit su « bonheur » sur un rythme forcené, témoin de l'invasion d'affairistes étrangers, viole dans ses traditions cultu-relles, reduit, pour la paysan-nerie, au rôle d'appoint d'une innerie, au rôle d'appoint d'une in-dustrie devenue folle, avait quelque motif de se rébeller. Pas davantage s'il était possible d'en-richir une bourgeoisie en lui re-fusant toute expression politique, ou de former des dizaines de mil-liers d'étudiants aux Etats-Unis pour les accueillir, à leur retour, dans une monarchie protégée par des tortionnaires. des tortionnaires.

L'insurrection de la nation, le souverain ne l'a pas vue. Ou plu-tôt si, puisqu'il la décrit : « Outot si, puisqu'il la dècrit : « Ou-vriers et artisans, membres des professions libérales, soldats, gen-darmes, femmes et enfunts mêmes, affrontant avec un courage extra-ordinaire les fusils, les canons et même les blindés du dictateur délirant... » On aura reconnu... le « soulèvement monerchique » le « soulèvement monarchique » du 19 août 1953 organisé contre Mossadegh par la C.I.A.

Une réponse à l'histoire? Voilà pluiôt le commentaire qu'en fait un chef d'Etat qui, du même un homme qui, du même coup, met la dernière touche à son portrait. Non, certes, le Hitler que dépeint avec frénésie la propa-gande de la République islamique. Il aurait pu, en effet, et il s'en explique longuement, faire donner contre la « populace » tous les moyens dont il disposait. Mais un autocrate fou d'orgueil rejeté par son peuple, incapable d'un aveu de faillite, et qui ne comprend toujours rien au drame où il a jeté son pays.

#### P.-J. FRANCESCHINI.

(1) Mohammad Reza Pahlavi, Eé-ponse à l'histoire, Albin Michel, 1979, (2) Dans le Lion et le Solet Entretiens avec Olivier arin, Biock,

■ Le Conseil de sécurité des Nations unies, par douze voix et deux abstentions (U.R.S.S. et Tchécoslovaquie), a prolongé, mercredi 19 décembre, pour six mois, le mandat de la force de l'ONU au Liban (FINUL), soit jusqu'au 19 juin 1980. La Chine n'a pas participé au vote, en raison de ses réserves de principe concer-

#### CORRESPONDANCE

#### L'éventualité d'une visite de M. Arafat en France

Nous anone recu la lettre suivante de M. Pierre Vidal-Naquet : Si j'en crois le Monde daté du 27 novembre, la communauté juive française manifesterait une extreme émotion à l'annonce, réelle ou supposée, de la venue en France de M. Yasser Arafat. Je ne partage pas cette émotion, et je ne sais du reste pas très bien qui a le droit de parler au nom d'une communauté dont le caractère pluraliste est peut-être l'as-pect le plus frappant.

pect le plus frappant.

M. Arafat, dit-on volontiers, est un assassin que certains n'hésitent pas à comparer à Hitler. S'il s'agit de recevoir des assassins, c'est une chose à laquelle les Etats sont fort accoutumés. Pour me borner à quelques exemples bien connus, MM. Brejnev, Hua Guo feng, Kissinger, Nixon, sont des hommes qui ont Nixon, sont des hommes qui ont été reçus, ou sont encore reçus, un peu partout. Il est même arrivé que le gouvernement français ait compté dans son sein des des criminels de guerre. C'est là le risque du métier d'homme d'homme d'Etat : on est exposé à tuer et à recevoir des tueurs. En l'espèce, ce qui me frappe, ce sont les ressemblances qui existent entre deux hommes qui sont l'un et l'autre traités en chefs d'Etat (mais pas par les mêmes Etats, généralement) : M. Yasser Arafat et M. Menahem M. Yasser Arafat et M. Menahem Begin. Tous deux sont avant tout des dirigeants nationalistes. Tous deux ont dirigé, ou dirigent, des activités terroristes clandestines ou ouvertes. Certaines des tueries organisées par l'O.L.P. ont été particulièrement horribles, mais M. Begin fut un des responsables, en avril 1948, du massacre de Deir-Yassin, et l'on ne peut pas dire que ses artilleurs épargnent particular de l'organisment les populations de l'organisment les pop systématiquement les populations civiles du Sud-Liban.

Jaccorde cependant que des différences entre les deux hom-mes existent, et elles ne vont pas toutes dans le même sens. M. Begin est un homme plus courtois et plus « distingué » que M. Ara-

fat, et, comme il dispose de hombardiers, il n'a pas besoin de porter une mitraillette au côté. M. Begin est porteur d'une M. Begin est porteur d'une culture qui fait partie de notre culture, et il parle au nom d'un groupe humain qui a souffert da crimes indicibles, dont l'immonde campagne actuelle pour nier l'existence des chambres à gaz ne saurait faire oublier la réalité. M. Arafat n'est pas, que je sache M Arafat n'est pas, que je sache, responsable de ces crimes, et s'il y a eu un dirigeant palestinien (le grand mufti de Jérusalem) aux côtés d'Hitler, les complices français de ce chef d'Etat ont été plus nombreux et plus efficaces. M. Arafat n'est certainement pas le porteur de la révolution mondiale comme l'ont cru de nalfa esprits; il représente un univers complexe où se combinent une recomplexe of se combinent une revendication nationale authentique, le poids du tiers-monds et celui du pétrole; pour n'importe quel gouvernement, c'est un interlocuteur normal.

duei gouvernement, c'est un intallocuteur normal.

Entre M. Begin et M. Arafat, il
y a cependant une autre complémentarité: il arrive à M. Arafat
de revendiquer toute la Palestine mandataire, ce qui impliquerait la disparition d'Israël;
M. Begin occupe, lui, effectivement la totalité de la Palestine
du mandat, qu'il appelle Éreix
Israël, ce qui implique en droit
comme en fait le refus de l'autodétermination pour le peuple
palestinien. Il va sans dire que
l'une et l'autre de ces politiques
sont dangereuses, génératrices
d'explosions et que, entre la Palestine et Israël, il faudra bien qu'il
y alt une frontière; cette frontière ne tombera pas du ciei
monothèiste, mais résultera de
négociations. négociations.

C'est pourquoi je ne vois qu'un reproche à faire au gouvernement français : s'il invite à Paris M. Yasser Arafat, il devrait en profiter pour inviter en même temps M. Menahem Begin, ce qui permettrait à ces denx hommes de se rencontrer, puisque, en tout état de cause, il faudra hien en passer par là.

### Paris cherche une soun entre la Grande Bri THE PARTY NAME OF PARTY

A double for the second of the A CONTROL OF THE PARTY OF THE P STATE OF THE STATE THE RESERVE OF THE PROPERTY OF - 151 Endight (春味) THE PARTY OF SEAS TRANSPORT

la centrale de Cattennia

M. GISCARD D'ESTAING THEORE DE PASSIRER IN THE SASOLESCEOR

200 --- es esc.

> POPULATION IN COLUMN 11 30 THE 18 TO THE REAL PROPERTY. La sign (a) interval and species

Incle ...

Calcula trices scientifiques pres de Close
Christian
Ch

Duries, promier enderaliste links. Mairice es calculation es et vraiment de Saustention caus huit jours on

16. Constitute District. dez Duriez 12. Dest-Germain, Metro Oders, Schichel et R.E.R. Luxembourg. Mi 9 à 19 h. sauf dien., land.

hit met and rabats) pour quite

PC:0.

Middle Control

artier

icol a find abrigat a L place me part of Health fairs particl come attention

les joailleries 13 nie de la Price 12 avenue Montaie Hôtel Hilton seront ouveries le dim**anche 23 déces** de 10 h à 19 heurs

Saphirs jan et topazes b

Il le plus counce des copeanes est jeune, le plus rentere de minerelogie dans une fierie mile de minerelogie dans une fierie mile de plus de ballet des gennets milleur jurisses, des permets milleur jurisses, des septies de plus plus de la comment de la c (jasqu'an 15 janvier).

### Paris cherche une nouvelle formule pour les relations entre la Grande-Bretagne et la Communauté

Grande-Bretagne ? Au-delà des mé-comptes immédiats de la Commuposée dans les milieux dirigeants français. Les exigences de Mme Thatont été, tant pour le fond que dans la forme el contraires à ce qui est jusqu'à présent le fondement de la construction européenne - la préférence communautaire — qu'elle ne pourra plus être totalement esquivée.

danie

remier minishe

ir apprécié de [0])

中国的特色

NOTING WILL

HOME THE

Les Britanniques se trompent lorsqu'ils croient qu'ils obtiendront que leur revendication soit satisfalte en tapant sur la table comme le fit de De Gaulie ne demandait pas d'argent, alors que Mme Thatcher en exige beaucoup, comptant, et sens l'habillage européen que pourrait offrir le

La centrale de Cattenom

#### M. GISCARD D'ESTAING S'EFFORCE DE RASSURER TE2 FIXEMBORISEEOR2

M. Werner, président du gou-vernement luxembourgeois, a re-mis mercredi 19 décembre à M. Giscard d'Estaing un mémoire sur les effets du projet d'exten-sion de la centrale nucléaire de Cattenom, sur la Moselle, à proximité de la frontière du grand-duché. Ce projet suscite une grande émotion au Luxem-bourg.

bourg.

Le président de la République a fait valoir que la France était très attachée à ce que les centrales nucléaires ne mettent pas en cause la sécurité, à commen-cer par celle de la population française — « la première inté-ressée », a-t-il observé. La France, 7esses, a-t-1 deserve la l'ance, a-t-il ajouté, comprend les pré-occupations du Luxembourg et échangera avec son gouverne-ment toutes les informations ment toutes les informations utiles. La France, a-t-il précisé, respectara les normes fixées par l'accord franco-luxembourgeois du 17 mai 1978 sur la poliution et le réchauffement de la Moselle.

Le siège de l'Assemblée européenne, qui partage ses sessions entre Strasbourg et Luxembourg, a été évoqué. Les deux gouvernefents s'en tiennent aux accords nents sen hernent aux en vigueur et demanderont aux ministres des affaires étrangères des Neuf d'examiner les problèmes que peut poser le fonctionnement de l'Assemblée.

### **Calculatrices** scientifiques depuis 95 F.

Duriez, premier spécialiste indé-pendant des constructeurs de calpendant des constructeurs de cai-culatrices, propose aux étudiants et lycéens toutes les calculatrices sciéntifiques, fiables et vraiment performantes dans leurs catégories,

à des prix promotionnels : Modèles de base avec Trigo et Logs, 95 F tic.; programmables, 239 F. tic.; statistiques, 289 F. ttc.; etc. Satisfaction sous huit jours ou Prix spéciaux (rabais) pour quan-tités. Consulter Duriez.

### chez Duriez

132, Bd St-Germain, Mêtro Odéon, St-Michel et R.E.R. Luxembourg. T.I.j. 9 à 19 h. sauf dim., lund.

10ue durement éprouvés par les hausses pétrollères, puissent demander des milliarde à leurs Parlements au bénéfice du seul Etat de la Communauté qui en profite ?

l'économie la plus saine de la Communauté, et qui fut un ferme « supne cédera pas plus à Mme Thatcher au prochain Conseil européen de de Dublin - du moins en est-on persuadé à Paris. Le voudrait-il M. Schmidt, dont le pays sera, quelle que soit la colution, le plus gros payeur, ne pourra se montrer prodigue à la veille d'une échéance

tes, toujours poesible, englobant des concessions budgétaires temporaires à la Grande-Bretagne, une remise comportant la résorption de ses lacunes (moutons) et le réexamen des relations avec la Nouvelle-Zélande, la définition d'une politique de la pêche et d'une politique énergétique. A Dublin, Mme Thatcher n'étalt guère disposée à s'y prêter. L'est-elle plus aulourd'hul? Ce n'est pas Impossibie, surtout si lord Carrington. secrétaire au Foreign Office et diplomate efficace, jusqu'Ici accaparé par la Rhodésie, reprend en main les affaires européennes. En tout cas. faute d'amorcer le règlement de ce contentieux, la Communauté risque rapidement le biocage nique a délà menacé de recourir. Force serait alors d'envisager de nouveaux rapports entre la Grande-

Dans sa conférence de presse du 14 janvier 1963, de Gauile, constatant que « la nature, la atructure propre à l'Angleterre, diffèrent profondément de celles des continentaux » — ce qui fut baptisé « veto » bien que Londres n'eut pas alors posé sa candidature. - proposa aux Britanniques « un accord d'association ». inscrite au traité de Rome s'adresse aux anciennes colonies des Etats membres. Mais ce n'est pas seulement le mot qui choquait.

#### Association-participation

la Communauté est passée par plu-eleurs phases : l'indifférence, l'incrédulité, la franche hostilité (tentative de démolition par la grande zone de Ilbre-échange de 1958), la pénétration diplomatique pour obtenir un statut spécial au cours des conversations exploratoires de 1961-1963, enfin la candidature officiellement incondi-tionnelle (1967) qui ne convainquit pas de Gaulle, mais tut acceptée par Georges Pompidou (1969). A partir du moment où les Britanniques eurent pris leur parti de l'existence du Marché commun, ils ne voulurent pas seulement y participer (tout en remettant constamment en cause ses modalités), mais participer aussi à ses prolongements politiques.
La coopération politique, simple

concertation intergouvernementale, male devenue permanente, de plus en plus poussée, et qui s'exerce à tous les niveaux, y compris au sommet, a toujours été prise très su sérieux à Londres, parfois beaucoup plus au sérieux que sur le continent. M. Heath avait même tenté d'y faire participer la Grande-Bretagne sans attendre l'achèvement des négociations d'adhésion à la Com

artier

les joailleries 13 rue de la Paix 12 avenue Montaigne Hôtel Hilton seront ouvertes le dimanche 23 décembre de 10 h à 19 heures.

### saphirs jaunes et topazes bleues

Si la ples comme des topases est jame, la plus raffinée est verte. Vedette au thétère de minéralogie dans une lécrie naise en schne par Michel CACHOUX, elle fait partie du bellet des gemans taillées. Le décor est-composé de pierres cristalisées et de pierres usées par les eaux. L'éclat des lasers vous révêtiera les sphéndeurs des suphirs james, des grenais verts et d'une gamme insouppeannée de pierres. Et vous conviendrez que le plus bean spectacle (gramit) de fin d'année est donné à la Galerie Michel CACHOUX, 16 et 29, rue Guénégand, Paris-6' (inson'un 15 lanvier).

en 1973, pendant la courte période faste où la Grande-Bretagne, ayant été admise dans la Communauté franchement « européen ». Hi n'es d'autre part guère douteux que l'union européenne ne pourra se constituer que par la voie confédé-Même l'Aliemagne fédérale, qui a

rale, c'est-à-dire par le développe-

que la formule à explorer, et qui

pourrait tenter la Grande-Bretagne,

tient dans ca que l'on appelle

semble-t-il, entendre par-là une asso-

participation à la coopération poli-

naires de la France ne serait pas

une mince affeire. Mme Thatcher,

pour sa part a pris soin de soull-

et que personne ne pouvait l'en

exclure. Aussi bien la question ne

se pose-t-elle pas inévitablement en

des termes aussi dramatiques. La

second élargissement) est de savoir

si, pour faire progresser l'Europe

ou simplement empêcher son déman

télement. - les Etets membres doi-

vent nécessairement marcher du

en œuvre des politiques communes

intention de quitter la Commu

électorale difficile.

Un marchandage général est, cerquestion qui s'est posée, se pose et se posera (notamment du fait du

Bretagne et ses partenaires.

L'attitude britennique à l'égard de

#### Rhodésie

● L'ETAT DE SIEGE, en vigueur

Grande-Bretagne

NOUVEL ÉCHEC POUR M. CALLAGHAN

#### L'exécutif du parti travailliste adopte une résolution très anti-européenne

De notre correspondant

Londres. — L'exécutif du parti un peu plus loin sur la voie d'une travailliste, dominé par la gauche, a approuvé, mercredi 19 décembre, une résolution fortement anti-européenne, recommandant notamment d'étudier la possibilité d'un retrait de la Grande-Bretagne de la Communauté. Dans l'immédiat, l'exécutif invite le primare de la Communauté de la Grande-Bretagne de la Communauté de la Grande-Bretagne de la Communauté d'un et la gauche a marqué un autre point en faisant de réinnédiat, l'exécutif invite le grande de la Grande-Bretagne. ment de la coopération politique, et non par la voie communautaire et fédérale. Aussi estime-t-on à Paris l'immédiat, l'exècutif invite le gouvernement à refuser tout palement de taxes communautaires, à ne plus participer aux réunions du conseil des ministres des Neuf, et lui conseille d'apporter des amendements à la loi britannique sur les Communautés européennes, en vue de rétablir intégralement les pouvoirs du Pariement national. I'a association-participation . Il faut. ciation économique — plus souple que l'intégration de la Grande-Bretagne dans la Communauté — et la

M. Callaghan, soutenu par Mme Shirley Williams, s'est op-posé à cette résolution en sou-lignant qu'il était plus impor-tant de considérer l'avenir. D'ici à dix ans, déclare-t-il en sub-tance l'entrée de la Grèce de gner, à Dublin, qu'eile n'avait nulle stance, l'entrée de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal aura amené la Communauté à se déamené la Communauté à se développer sous la forme d'une sone de libre-échange. En revanche a-t-il ajouté, la Communauté en tant qu'organisation politique échouera. Néanmoins, par quatouze voix contre sept. l'exécutif devait adopter la résolution qui avait été présentée par M. Benn, leader de l'alle gauche du Labour.

La décision de l'exécutif en-traîne le parti travailliste encore

sont prononcés pour l'Europe à plusieurs vitesses. Le rapport des sages - eur le second élargissement, tout en répudiant « l'Europe à deux vitesses », préconise « une certaine différenciation » dans la mise en ceuvre de epolitiques communes mencé à six avant de passer à neuf, bientôt à dix, puis à douze ? Le système monétaire européen ne fonctionne-t-il pas à huit? La coopération et les sommets régullers franco-allemands n'ont-lis pas été les prototypes à deux de la coopération politique et les conseils européens à neuf? Pour échapper au

différenciés. La réflexion à laquelle on se livi à Paris n'est, de toute évidence, qu'à ses débuts, l'essentiel étant de ne pas être prie au dépourvu si au printemps de 1980 Mme Thatcher une criss.

tard, d'autre voie que la progression

MAURICE DELARUE.

#### A travers le monde

#### Pakistan

● LE GÉNÉRAL ZIA UL HAQ LE GÉNÉRAL ZIA UL HAQ a promuigué, mardi 18 décembre, un nouveau décret interdisant la publication de propos portant atteinte à la réputation des personnes, « même s'ils sont vrais et d'intérêt public ». Une telle publication est passible de cinq ans de travaux forcés et d'une amende. La semaine dernière, tiquée par la presse et les organisations de défense des droits civiques, le chef de l'Etat avait répliqué qu'il entendait « protéger les citoyens responsables ».

● L'ACCORD SUR LA RHODÉ-SIE sers officiellement signé vendredi 21 décembre, à midi, à Londres, a annoncé le minis-tère britannique des affaires étrangères. La cérémonte de signature, qui devait initiale-ment avoir lieu mercredi, puis ce jeudi matin, avait été ajour-née après que le premier minis-tre rhodésien sortant, l'évêque Abel Muzorewa, eut demandé une « ciarification des conces-sions » faites, selon lui, par la Grande - Bretagne au Front patriotique rhodésien (le Monde du 20 décembre). — (AFP)

#### Turquie

Bretsgne.

D'autre part, la gauche a marqué un autre point en faisant adopter une motion recommandant la réintégration dans son emploi à la British Leyland de M. Robinson, délégné d'ateller licencié par la direction pour avoir combattu le programme de sauvetage de l'entreprise, accepté par la très grande majorité des syndiqués. M. Callaghan s'était également opposé à la motion, ainsi que le représentant du syndicat des métallurgistes, qui rappela que, traditionnellement, l'exécutif n'intervenait pes dans un conflit du travail.

un conflit du travail. Ainsi, la pression de la gauche s'accroît au sein du Labour, affectant sensiblement l'autorité de M. Callaghan, dont beaucoup d'amis préféreralent qu'il se retire au profit d'un homme se retire au profit d'un homme plus jeune et plus combatif, par exemple M. Healey. Dans l'immédiat cependant, un compromis semble s'ébaucher entre la gauche et la droite, visant à augmenter la représentation du groupe parlementaire en majorité modéré, au sein de la commission chargée de présenter une réforme fondade préparer une réforme fonda-mentale des structures du parti

#### Italie

#### Crise au sein de la direction du parti socialiste

De notre correspondant

Rome. — Le parti socialiste italien traverse une crise aiguë. Son secrétaire général, M. Bettino Craxi, est fortement contesté par plusieurs dirigeants de premier plan (MM. de Martino, Mancini et Lombardi), ainsi que par son propre adjoint, M. Claudio Signorile. Ses adversaires voulaient ouvrir le feu dès ce jeudicale de describes à la direction de P.S.I. critità à abstint une clasification définitive au comité central de la mi-janvier ou même

Les socialistes semblaient pourtant traverser une phase favorable. A l'occasion de leur congrès
de Turin, l'an dernier, ils avaient
manifesté une quasi-unanimité.
Le tandem Craxi-Signarile
contrôlait parfaitement l'appareil du parti et incarnait une
stratégie en deux temps, moins
ambigué qu'à l'ordinaire. Le PSL
ambigué qu'à l'ordinaire. Le PSL
réclamait, dans l'immédiat, un
gouvernement d'union nationale
dans la perspective d'une future
« alternative de gauche». Profitant des crises accommendes. dans la perspective d'une future « alternative de gauche ». Pro-fitant des crises conjuguées de la démocratie chrétienne et du parti communiste, il espérait un bon résultat aux élections régio-nales du printamps prochain, et, pour la première fois, la prési-dence du conseil.

Tout est remis en question.
Divisés, les socialistes ne peuvent réaliser leur rêve qui est d'occuper le centre sur l'échiquier politique, devenir l'intermédiaire obligé entre communistes et démocrate-chrétiens. Leur secrétaire général semble avoir déjà perdu la possibilité de diriger le gouvernement, même s'il est prématuré de s'interroger sur le nom de son successeur à la tête du P.S.I.

#### Choix politiques et querelles de personnes

Les raisons de cette crise sont multiples. Elles concernent aussi hien les choix politiques que des querelles de personnes. Choix politiques: le P.S.I. a semblé balancer de nouveau entre l'union nationale (avec les communistes) et l'alliance de centregauche (avec la seule démocratie chrétienne). Il s'est également divisé sur la question des missiles de l'OTAN. Querelles de personnes: les vieilles rivalités ont ressurgi, moins parmi les notables traditionnels que dans la génération dite des « quadragénaires » du parti qui est au pouvoir depuis trois ans.

trois ans.

Plusieurs responsables socialistes dénoncent ainsi « Pattitude dictatoriale » de M. Craxi. Ils lui reprochent aussi — et c'est beaucoup plus grave — d'avoir révélé le scandale pétrolier de l'ENI (le Monde du 5 décembre) pour nuire à son adjoint, M. Signorile. L'affaire a été évoquée, mercredi 18 décembra, devant une commission parlementaire. Selon M. Andreotti, ancien président du conseil, c'est le secrétaire général du P.S.I. qui, le premier, avait alerté le gouvernement sur des irrégularités. Ne voulait-il pas la tête du président (socialiste) de l'ENI, M. Mézzanti, qui est lié à M. Signorile? Le dirigeant socialiste, entendu lui aussi par la commission parlementaire, a nié estite version des faits.

Quoi qu'il en soit, le scandale L'ETAT DE SIEGE, en vigueur dans dix-neuf des soixantesept provinces du pays depuis les émeutes sanglantes de Kanramanmaras (le Monde daté 24-25 décembre 1978), a été reconduit pour deux mois, mercredi 19 décembre, à la quasi-unanimité, par le Parlement turc. Le ministre de l'intérieur, M. Mostafa Guicigil, a déclaré «encourageante» cette attitude des parlementaires, et a demandé à ces derniers d' « agir ed même pour voter les projets de loi antiterroristes ».

#### UN SOCIALISTE PREND EN CHARGE LE DÉPARTEMENT DES FINANCES

Suisse

(De notre correspondant)

Berne. — Le conseil fédéral a procédé, mercredi 19 décembre, à une nouvelle répartition des sept portefeuilles du gouvernement helvétique.

Trois postes changent de titu-laires M. Schlumpf prend la tête du département des transports, du département des transports, des communications et de l'énergie, jusqu'iel dirigé par M. Willi Ritchard (socialiste). Ce dernier se voit confier le département des finances, tandis que M. Georges André Chevallaz (radical) quitte ce poste pour succèder à M. Grasegi au département miliaire. Les quatres autres membres taire. Les quatre autres membres du gouvernement conservent leurs fonctions antérieures : M. Pierre Aubert (socialiste)
reste aux affaires étrangères,
M. Fritz Honegger (radical) à
l'écomornie, M. Hans Hürlimann
(démocrate-chrétien) à l'inté-

rieur, et Kurt Furgier (également démocrate-chrétien) au départe-ment de justice et police.

ment de justice et police.

Ce remaniement constitue une
petite surprise. C'est la première
fois depuis plus de vingt ans
qu'un socialiste prend en charge
le département des finances. Jusqu'ici, le parti socialiste s'était
opposé à deux reprises à des projets de réforme des finances fédérales, prévoyant notamment l'in-

jets de réforme des finances fédérales, prévoyant notamment l'introduction de la T.V.A. rejetée par référendum.

En confiant ce département réputé difficile à un socialiste, les partis bourgeois ont sans doute voulu placer la gauche devant ses responsabilités. Mais M. Willi Richard possède déjà une solide expérience en la matière, puisqu'il s'est déjà occupé, plusieurs années durant. des finances du canton de Soleure avant d'entrer au Conseil fédéavant d'entrer au Conseil fédé-

JEAN-CLAUDE SUHRER.

### mach. à écrire -15% à 30% chez Duriez

50% sur toute sa collection

**HOMMES et FEMMES** 54 Fg St-Honoré, de 10 h à 19 h

**FEMMES** Galerie du Claridge 74 Champs Elysées, de 10 h à 21 h

### Ľ Islam et sa civilisation

André Miquel

#### De Mahomet à nos jours

L'auteur nous entraîne à la suite de centaines de millions d'hommes ralliés sous la bannière de l'Islam, l'une des plus grandes religions qui inspira des civilisations et dont l'influence se manifeste particulièrement aujour-

A cette lecture on comprendra mieux l'ambiguité du monde musulman contemporain, tiraillé entre un passé de nomadisme arabe et les progrès du monde moderne. De la confrontation de ces tendances contradictoires résultent les explosions et les révolutions actuelles.

Armand Colin

#### La répression en Tchéco slovaquie

#### Le procès en appel de six membres du VONS suscite de nombreuses protestations

Le procès en appel de six membres du VONS (Ligue tchécoslovaque des droits de l'homme et auparavant Comité de défense des personnes injustement poursuivies), condamnés à des peines allant jusqu'à cinq ans de prison le 23 octobre dernier, s'est ouvert ce jeudi matin 20 décembre devant le tribunal situé dans l'enceinte de la prison de Pankrac, à Prague. Comparaissent Petr Uhi, ingénieur et principal accusé (condamné à cinq ans) Vaclav Havel, dramaturge (quatre ans et demi) ; Vaclav Benda mathématicien (quatre ans); Jiri Diensthier, ancien journaliste (trois ans), et deux porte-parole de la Charte 77: Otta Bedna-rova, ancienne journaliste (trois ans), et Dana Nemcova, psychologue (deux ans avec sursis).

cel Berger, directeur de rechercel Berger, directeur de recher-ches au C.N.R.S., directeur du laboratoire mathématique de Paris-VII et président en exer-cice de la Société mathématique de France, M. Paul Thibaud, rédacteur en chef de la revue Esprit, MM. Jean-Jacques Marle, directeur de l'édition française de Listy, organe de l'opposition socialiste tchécoslovaque, et M° Elisabeth Guyot (déléguée par le collectif des 2008ts). par le collectif des avocats pour l'application des accords d'Hei-sinki), arrivés mercredi matin à

Prague. En revanche, MM. Yves Montand, Claude Roy, Pierre Emma-nuel et le dramaturge britannique d'origine Tchèque Tom Stoppard, n'ont pu obtenir à temps de visa tchècoslovaque. Pas plus que les avocats français auxqueis les familles des condamnés ont fait appel

appel.

Comme au moment du procès en octobre dernier. l'initiative en octobre dernier. l'initiative d'envoyer cette délégation a été prise par l'AIDA (Association internationale pour la défense des artistes), le CICR (Comité international contre la répression), le Comité des mathématiciens, le Comité du 5 janvier pour une Tchécoslovaquie libre et socialiste Entraide et action pour une Tchecoslovaquie libre et socialiste, Entraide et action et le Comité international pour le soutien de la Charte 77. Les quatre Français ont déjà pris de nombreux contacts et M. J.-J. Marie tient plus parti-culièrement à faire entendre son témoignage eu tribunal : a sa témoignage au tribunal : à sa-voir que l'édition française de

#### Union soviétique

#### LE FILS DE KORTCHNOÏ EST CONDAMNE A DEUX ANS ET DEMI DE DÉTENTION

Moscou (A.F.P.). — M. Igor Kortchnoï, vingt ans, fils du vice-champion du monde d'échecs Victor Kortchnoï, a été condamné, mercredi 19 décembre, à Leningrad, à deux ans et demi de détention pour insoumission, a annoncé sa mère

M. Igor Kortchnoî a été déclaré par le tribunal « criminel précisé Mme Kortchnoi « Mais a-t-elle dit, il n'a pas reconnu les crimes qui lui étaient reprochés. Il a déclaré qu'il voulait seule ment aller rejoindre son père. delui-ci réside en Suisse et a été déchu de la nationalité soviétique. M. Igor Kortchnol avait été arrêté le 13 novembre dans l'appartement d'amis chez qui il vivait « dans l'illégalité » après avoir refusé de faire son service

D'autre part, l'un des porte-parole du Mouvement des Tatars de Crimée, M. Djemillev, a été condamné, le 17 décembre, à Tachkent, à trois ans de camp à régime sévère pour « diffusion de calomnies antisoviétiques ». Youri Badzio, membre du groupe ukrainien de surveillance des accords d'Helsinki, a commencé mercredi à Klev.

#### Pologne

#### QUATORZE DISSIDENTS SOUPCONNÉS D'« ASSOCIATION DE MALFAITEURS » ONT ÉTÉ LIBÉRÉS

Varsovie (UPI.). — Les quatorze personnes placées en détention provisoire à la demande elles auraient été interpellées à la veille du neuvième anniversaire des émeutes sanglantes de la Baltique — ont été remises en liberté. Le Monde des 19 et

Leur libération a été précédée d'une démarche auprès des autorités faite par une délégation de cinq membres du KOR (Comité d'autodéfense sociale). En les relàchant à la veille des fêtes de Noël, les autorités évitent sans doute une protestation de l'Eglise catholique. Celle-ci avait, il y a quelques jours, accusé le gouver-nement de créer une « crise morale » dans le pays et lui avait reproché la détérioration de la situation économique.

Les autorités ont précisé aux quatorze personnes avant de les libérer, qu'une enquête les concer-nant serait menée durant le pre-

Dans la rue, mêlés aux amis Listy a publié les communiqués des condamnés, il y avait, ce du VONS sur les personnes injeudi matin, le professeur Mar- justement poursuivies a l'insu des justement poursuivies à l'insu des auteurs de ces communiqués. S'il ne peut pénétrer dans l'enceinte du tribunal, comme c'est probable, c'est l'un des parents des condamnés qui s'en chargera. On s'attend que le verdict du 23 octobre soit confirmé.

Sept cent soixante-treize citoyens tchécoslovaques ont signé une lettre adressée au président de la Cour supreme et réclamant la libération immédiate des dix membres du VONS détenus (dont quatre en attente de jugement) et de tous les prisonniers politiques du pays. L'authenticité des signa-

#### m° e. Guyot ET M. JEAN-JACQUES MARIE SONT INTERPELLÉS PAR LA POLICE

Mª Elisabeth Guyot, représentant des avocats français, et M. Jean-Jacques Marie, direc-teur de l'édition française de teur de l'édition française de Listy, ont été arrêtés, ce jeudi 20 décembre, à Prague, vers 10 h. 30, devant la prison de Pankrac, où se déroule le procès en appel des six membres du VONS (Ligue tchécoslovaque des droits de l'homme). M. Julius Tomin, mari d'un des porteparoie de la Charte Tr, qui voulait intervenir, a été apréhendé alors. Tous trois ont été emmenés par la police pour une destination inconnue. — (A.F.P.)

[Lors du procès en première justance en octobre dernier, plusieurs Français avaient été interpellés, dont Patrice Chereau, metteur en scène, et reconduits à la frontière après plusieurs heures d'interrogatoire.1

tures est attestée par trois porte-parole de la Charte 77 (Mme To-minova, MM. Hejdanek et Hajek), par MM. Battek et Ruml pour le VONS et par MM. Milos Rejchrt et Rudolf Slansky, le fils de l'ancien secrétaire général du P.C.T. pendu à l'issu du procès préfabriqué de 1952.

#### Pas de « huis clos » à la Cartoucherie

Une autre victime de ce procès

l'un des trois survivants, M. Artur London, était présent mercredi soir, très ému, à la reconstitution soir, très èmu, à la reconstitution saisissante du procès à la Cartoucherie de Vincennes par la troupe d'Ariane Mnouchkine. Le Théâtre du Soleil a présenté ce procès « sans huis clos » avec tant de véracité que des cris fusaient de l'assistance à certaines répliques particulièrement odicuses du juge. Quelles que solent les précautions prises par les dirigeants des régimes autorisoient les precaulons prises par les dirigeants des regimes autori-taires pour garder le secret des débats, il est vain aujourd'hui de tenter de cacher la vérité. Ceux qui n'étaient pas à la Carcoux dui netatent pas a la Car-toucherie (bondée) pourront lire ces minutes reconstituées par les parents des condamnés dans le livre qui sortira aux éditions Maspero au début de janvier, où ils trouveront de nombreuses no-tices utiles et quelques autres

Des protestations nombreuses Des protestations nombreuses vont affluer à l'ambassade de Tchécoslovaquie, qui, à l'abri d'un cordon de C.R.S., refuse de recevoir la moindre délégation, même celle de militants du P.C.F. Le Comité contre la répression, l'U.N.S.J. (Union des syndicats de journalistes S.N.J., C.G.T., La FEN et d'autres réclament la libération des inculpés, des condamnés et de tous ceux qu'ils ont défendus.

 Un télégramme a été adressé à la Cour suprême tchécoslovaque par les dissidents soviétiques, réunis à Paris, «Solidaires des actions humanitaires du VONS. nous exprimons notre indignation devant ce procès soviétique à Prague », disent dans ce texte Mme Gorbanevskaya et MM. Boukovski, Guinzbourg, Maximov Pilouchtch.

LE MONDE met chaque four à la disposition de seq l'exteurs des rubriques d'Annences immedillères -Yaus-y trauverez pent-être LES BUREAUX que vous recherchez

POINT DE VUE

### La liberté est comme une peau de chagrin

par ARIANE MNOUCHKINE et PATRICE CHEREAU

En Tchécoslovaquie, vous avez mis Havel, l'écrivain, en prison; en Uruguay, vous avez mis Estrella, le planiste, en prison; en Union soviétique, vous avez mis Vadim Smogltel, le pianiste, en prison; en Colomble, Alba Gonzalez Souza, la pianiste, est en prison, elle aussi. Vous avez fait disparaître Raymondo Gleyzer, le cinéaste, en Argentine. Jorge Muller, le cinéaste, Julietta Ramirez, la comédienne, au

En Iran, vous avez censuré vos poètes et vos musiciens. vous les avez emprisonnés, ainsi qu'en Afrique du Sud.

Et tant d'autres, tant d'autres que vous avez assassinés. Les artistes persécutés ne sont pourtant que la partie visible d'un sinistre et gigantesque iceberg. La liberté est comme une peau de chagrin.

Alors, que πous reste-t-il·à dire que d'autres n'aient déjà dit ? Que nous reste-t-il à faire qui n'ait déjà été fait ?... Une seule chose : continuer. Mais nous sommes faibles.

pusillanimes et sans atratégie. Nous exigeons à grands cris la libération de cet artiste-là ou de cet artiste-ci en Union soviétique ou en Argentine, et nous vous taisons rire, yous, les tyrens. Car vous savez d'expérience qu'on n'exige pas un droit, on n'exige que ce qu'on peut obtenir par la force. Or nous ne savons plus très bien où se trouve notre force.

Alors nous allons témoigner, être l'écho de ceux qui crient. Nous allons recopier leurs écrits, décalquer leurs dessins, répeter sans cesse leurs paroles.

Ce procès que vous voullez tant étouffer en huis clos dans l'un de vos royaumes, voilà qu'il a franchi vos frontières et la nôtre. Vollà qu'il a été traduit fébrilement, et vailà que des acteurs vont le représenter.

Vos arguments piteux, votre mauvalse foi crasse, vos mensonges arrogants vont être

Plus de huis clos. Votre sale toutes les lèvres (sur celles, du moins, qui ne sont pas scellées va parvenir à toutes les oreilles (à celles, du moins, qui ne sont pas sourdes de trop de complicité mensongère), il va être sous tous les regards (sous ceux du moins qui ne se détournent pas

Et si l'AIDA (1) n'avait pas été si jeune, ce n'est pas à un procès que nous vous aurions conviés mercredi 19 décembre. mais à dix, vingt, trente, dans dix, ou vingt, ou trente pays. Ce sera pour la prochaine fois.

Inutile, dites-yous. Ce ne sont pas ces petits battements d'ailes qui vous feront lâcher. Au contraire, vous tiendrez bon. Vous ne céderez pas et vous nous découragerez. Oh l Ne croyez pas cela. Nous eavons qu'un Elat qui ne cède jamais, qui, comme un vulgaire terroriste, prend ses propres artistes en derrière les barreaux, a de plus en plus de mél à tenir ses citoyens enchaînes.

Fermez vos frontières i Faltes de vos pays des îles i Chassez nos envoyés i Ecoutez leurs conversations téléphoniques, il n'empêche que, telles d'infatigables commères, nous répéterons tout ce qui nous parviendra de chez vous et de chez vos sem-

loyens : le théâtre, le cinéma, le chant, la peinture. Nous le ferons dans le monde

Dérisoire, dites-vous... vous ne craignez pas les clowns et les écrivaillons !

Ah oul! Eh bien! si les artistes ne sont que quantité négligeable, pourquoi avez-vous si peur de ceux qui vivent sous votre règle?

(1) AIDA, Association interna-tionale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde. Cartoucherie, route la Pyramide, 75012 PARIS.

#### BIBLIOGRAPHIE

#### «Espagne», de Jean-Pierre Amalric

Jean-Pierre Amalric vient de donner une nouvelle édition de son Espagne dans la collection Petite Planète (1). Ce n'était pas facile de rafrachir un ouvrage paru pour la première fois en 1976 et dont le matériau avait été rassemblé plusieurs années auparavant. S'agissait-il du même pays? Ne fallait-il pas écrire un autre livre?

En fait, une nation ne se transforme pas de fond en comble en quelques années, même si en pas-sant de la dictature à la démocratie, elle en donne l'impression. L'auteur a concéde ce qu'il fal-L'auteur a concede ce qu'il fai-lait à l'actualité en racontant, dans un chapitre au titre bien choisi (« De la croisade au consensus a), les changements survenus depuis la mort de Franco. Mais il a su voir ce que ceux-ci avaient parfols d'appa-rent. Il ne s'est pas laissé empor-per par le tourbillon de l'aprèster par le tourbillon de l'après-franquisme, aujourd'hui bien re-tombé. Sur l'évolution de l'Eglise, sur la libération des mœurs, sur la réaction des bien-pensants, il laisee la place aux doutes et aux interrogations nécessaires, « Une société qui se cherche », dit-il à propos de l'Espagne d'aujour-

d'hul. Ce serait en esset une illusion de croire que le pays se sente tout à fait à l'aise dans ses nouvelles libertés ou qu'il y ait complètement adhéré.

Peut-être aurait-il fallu insister sur ce phénomène, sur le désenchantement produit par une démocratie qu'on dit déjà essouf-flée. Et aussi expliquer que le boom politique et social n'a pas cté suivi par une expansion cultu-relle de même nature. Mais les limites d'une remise à jour n'étalent sans doute pas propices à de tels dévalonments. de tels développements.

On relit avec le même bonheur

On relit avec le même bonheur ce que Jean-Pierre Amalric écrivait hier de l'agonie d'une certaine civilisation. De cette Espagne agraire qui a vécu deux millénaires et persisté jusqu'au seuil des années 60. Il en parle avec une précision d'universitaire, mais aussi avec l'œil d'un randonneur oul a su capter les beaudonneur oul a su capter les beaudonneurs de la capter les des la capter les beaudonneurs de la capter les des la capter donneur qui a su capter les beau-tes et la profonde humanité d'un pays qui est effectivement en train de sombrer et dont on ne finit pas de recenser les vestiges quand on se promène sur le haut plateau intérieur. — C. V.

# Le Monde de

LES JEUX DE SOCIÉTÉ

DES LIVRES ET DES DISQUES POUR LES ENFANTS

Numéro de décembre 1979 En vente partout. Le numéro : 7 F République fédérale d'Allemagne

#### L'opposition veut indemniser au même titre que les juifs les Allemands expulsés des territoires de l'Est

De notre correspondant

Bonn. — On pouvait imaginer que le débat en R.F.A. sur les crimes nazis, qui a divisé la population pendant plus d'un quart de siècle, était clos. Au mois de juillet en effet le Bundestag décidait. à l'issue d'un débat passionné, d'abolir définitivement la pressaintiem sour rous les crimes prescription pour tous les crimes, qu'ils alent ou non été commis qu'ils alent ou non ete commis au nom du national-socialisme. Cette solution comportait une équivoque fondamentale, puisque la majorité du Bundestag refu-sait ainsi de faire une distinc-tion entre les atrocités nazles et les crimes « normaux ».

Autourd'hui, une polémique semblable pourrait reprendre d'une façon encore plus cho-quante pour les pays et les peu-ples qui ont souffert des crimes nazis. La coalition socialiste-liberale, dans une intention tout à fait louable, a accordé à l'Etat israélien et aux organisations juives des indemnisations, qui n'étaient certes pas susceptibles de réparer les crimes causés par l'Allemagne pendant la guerre, mais qui pouvaient du moins alléger la situation des survi-

Le gouvernement fédéral a résolu de consacrer 440 millions de deutschemarks pour soulager les victimes juives. Cette somme doit être répart ie entre le Conseil central des juis, les communautès juives en Allemague et la « Claims Conférence »

de New-York, qui coiffe la plu-part des organisations israélites aux Etats-Unis. Le gouvernement proposa done

Le gouvernement proposa donc la semaine dernlère d'inclure au budget un additif qui aurait permis de débloquer ces 440 millions de deutschemarks. De façon a se e z' inattendue, l'opposition C.D.U.-C.S.U. refusa cette décision, alors que le président du parti chrétien-démocrate, M. Helmut Kohl, et le secrétaire du groupe parlementaire avalent déjà donné leur accord. Mais les députés du groupe C.D.U. décidèrent d'imposer un autre débat. Il fallait, selon eux, que les 440 millions de deutschemarks serventégalement à indemniser les Alleégalement à indemniser les Aileégalement à indemniser les Allemands qui ont été expulsés des territoires de l'Est, sans oublier les militaires et fonctionnaires du Reich n'ayant pas été « blanchis » par les tribunaux de dénazification après la guerre.

Cet affrontement jette la consternation dans le camp social-démocrate. Le S.P.D. fait en effet observer que s'il s'agissité

en effet observer que s'il s'agissait maintenant d'indemniser les réru-giés des territoires occidentaux giés des territoires occidentaux et des anciens hitlériens qul n'ort pas été « dénazifiés », il faudrait prévoir non pas 440 millions mais plusieurs milliards de deutschemarks... Le chancelier Schmidt ni-mème a fait connaître son hostilité à toute solution qui engloberait à la fois « les victimes et les criminels ».

JEAN WETZ

# **AMÉRIQUES**

#### Argentine

#### Le «projet politique» de la junte militaire institutionnalise le rôle des forces armées dans la vie publique

Le régime militaire argentin a argentins ne cachent pas leur officiellement fait connaître, le mercredi 19 décembre, son « proiet politique », qui fixe les grandes lignes de l'evolution ins-titutionnelle du pays pour les prochaines a n'n ée s, annonce l'Agence France-Presse.

Ce document prevoit une evo-lution du régime vers une forme de République « représentative, fédérale, démocratique », nourrie tradition occidentale chrétienne. La nouvelle société argentine reposera sur deux piliers principaux : la famille et la propriété prirée. Les citoyens adhérant à ce credo sont invités à dialoguer avec les militaires pour reconstruire le pays.

Le multipartisme, dont le document admet, le principe exclura

ment admet le principe, exclura d les subversi/s et les corrompus na ainsi que les partisans a de la lutte des classes ou de la pro-priété collective des moyens de production n.

Présentant le « projet politique des jorces armées », le chef de l'Etat, le général Videla, a clairement indiqué que, même après le retour des civils au pouvoir, les militaires continueront d'interment dans les affaires publitervenir dans les affaires publiques de manière a institutionna-lisée », indique l'agence Reuter. Ils auront leur mot à dire pour tout ce qui touche, notamment, à la « sécurité nationale » a la « servitte hattorale » et la « défense de la Constitution ». C'est au second semestre de 1980 que seront pris les textes d'application qui permettront aux

partis politiques autorisés de reprendre leurs activités — ou de commencer leur carrière pour ceux qui auront été créés pour la circonstance. Les militaires

#### Etats-Unis

#### M. EARLE EST NOMME DIRECTEUR DE L'AGENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS

Washington (A.F.P.). - Le président Carter a annonce, mercredi 19 décembre, la nomination de M. Ralph Earle comme directeur de l'Agence pour le contrôle des armements et le désarmement, en armements et le désarmement, en remplacement du général en retraite George Seignious, qui a donné sa démission pour « raisons de santé ». Diplomate spécialisé dans les questions de désarmement, M. Earle est actuellement chef de la délégation américaine aux négociations de Genève sur la limitation des armements stratégiques avec l'U.R.S.S.

Le président Carter a, d'autre part, désigné M. Matthew Nimetz, conseiller au département d'Etat,

part designe M. Matthew Miniez, conseiller au département d'Etat, comme sous-secrétaire d'Etat chargé des affaires relatives à la sécurité, la science et la technologie, en remplacement de Mme Lucy Wilson Benson, ega-lement demissionnaire. Ces deux nominations dolvent encore être

intention, en effet, de créer un « mouvement d'opinion nationale », qui agira comme un veritable parti officiel. L'amiral Massera, ancien membre de la junte qui a pris le pouvoir le 24 mars 1976, a, de son côté, déjà lancè la formation politique qui doit servir de véhicule à ses ambitions présidentielles.

Aucun calendrier n'a été fixé Aucun calendrier n'a été fixé

pour l'organisation d'élections On sait seulement que le processus devrait être long. Les militaires estiment que l'une des priorités est de faire surgir de la base « de nouveaux leaders naturels », destines à remplacer l'ancienne classe politique, en laquelle ils n'ont aucune confiance. Les citoyens devraient donc, d'abord, participer à des scrutins municipaux puis provinciaux, avant de choisir, dans plusieurs années, leur représentants au Parlement. Au niveau suprême, ce sont les forces armés qui désigneront, en 1981, le successeur du général Videla — un militaire qui restera en fonction au moins jusqu'à 1984.

Le casse-tête des militaires est évidemment, la présence massive sur la scène publique argentine du péronisme. La junte a déja entrepris le démantélement, en publiant, à la mi-novembre, un texte sur les « associations pro-fessionnelles », qui consacrera, à ressonnelles », qui consagers, a partir de mars prochain, la disparition de la C.G.T., la grande centrale ouvrière d'obédience péroniste, principale force civile organisée du pays jusqu'à l'intervention militaire du 24 mars 1916.

La prohibition, par le « projet politique », des « déologies totalitaires » ou fondres sur le « lutte

politique », des « idéologies tota-litaires » ou londres sur la « lutte de classes », ainsi que du « culte de la personnalité », vise claire-ment le péronisme. Le général Videla a averti que le mouvement créé en 1945 par le général Peron n'avait pas sa place, « tel qu'il existe actuellement », dans une démocratie tello que les militaires démocratie telle que les m l'envisagent aujourd'hui. M. Deolindo Bittel, qui dirige le

mouvement en l'absence de Mme Isabel Peron, toujours en résidence surveillée, a fait savoir que, malgré les avertissements de la junte, son parti n'avait pas d'intention de retourner sa veste », indique l'agence UFI. De fait, les péronistes semblent avoir surmonté toute tentation de col-laborer avec le régime militaire. Ils se situent, aujourd'hui, dans une opposition sans nuances. Le programme économique ultra libéral du ministre M. Martinez de Hoz, qui a consacré une réduc-tion brutale du pouvoir d'achat des salaries argentins, leur sem-ble tout particulièrement inaccep-

L'Union civique radicale, deuxième force politique du pays, semble plus partagée. Tandis que son chef. M. Ricardo Balbin, maintient des contacts avec les militaires, plusieurs responsables, dont le numéro 2 du parti, M Paul Alfonsin, et l'ancien président Illa, refusent toute participation MARTINION al le difficile chemi de la départementaliean

Secretary of the property of t

PATE DESCED THE 32 gogverne -service is servitarial differ er preside tie de mandact-it pat

Tara de Fort-de-France W 10: 5-806. **14: 300**64 Cade Its an en ce dimen many at parente, se possit he e a recaume conférence latererinie in Antilies et do la Grane cui mant de d'actionne et Springre II (1413 d'allieurs mie i fiere er la areation d'un p Principal Control Mais 18 princip are in constant d'init avoit

defense

M. IVia ByBdie

papitie de ques straight les pringities les authoris

10 CLES 30 Diona paratitus

IA ST

Cas as an experient track le clone in regnalt en There.

Rope : 7 - 1 our mine Cont Cont.

M. Donn in déclenché, qui de la contract de la 50C18.02 endert ettaklie 717 300 AU 02116 \_ iv. bombe and sefferce, dep ಕೆಯನ್ನು ಜನ elieus : Pare nones de l'alternation du **profit** retinate de notalite de 1888 h Pier in de eine chiene im The second of the second tionne ne exerçant culto-o de salares de 40 %, et le plates e Dro et de dudget pour Buit de languagen facal de 30 % dont beneficient (usqu'à présente dans les DOM les contribuebles

es les societés. Le result Des fais attende manifestations dans les mes à lapel des syndicates Print Printed at protestations manimes de toutes les fernis bons possergues. Pour la pre-nière fois en Martinique, les organisations ouvrières et les Sudicats de Conctionnaires réshis en un carte! intersyndical Partitent à la bataille au conde courie. Pour le première fois les adhérents des syndicate de implication F.O. et CFTO Participerent à un mouvement

Certai ce a front a restorrait ées intérées divergents. Les fonctionnaires défendaient Syndicate Corriers profitaient des diconstances pour dénoncer à nouveau a politique économique. et sociale du souvernement, les sos contribuables locaux s'ément Pieges liceaux ies cheis den dien de la constant de liente de ces de les des de ces de ce l'économie départementale

Pour M. Dijoud, de toute facot. e resultat était le même : isolé. hours de tous, il était vous de tous cotes aux gemonies. Ports de leurs appuis soil-

tiques au sein de la majortes. certains a bein de la magnissa de centains à beins a - Blancs des cendents des colons — falsant etat de conversations privets arec le conseiller technique de le des Dom Fom Henry Jean-Baptiste — qui avait participé à la conférence de n'hégialent pas à interpréter les réflections de celui-ci pour seuller que le secrétaire d'aist.

هكذا من الأصل

IQUES

Arpentine

77

ltique de la jule m

se le role des ionsie

S I la Martinique est une terre française depuis ce jour du 15 septembre 1635 où le gentilhomme normand Belain d'Esnambuc en prit possession au nom du roi Louis XIII, c'est d'abord par la négligance de Christophe Colomb. Le célèbre conquérant du Nouveau Monde avait, en effet, accordé peu d'in-

de la départementalisation

térêt à cette petite île (1 102 km2) des Antilles, dont il avait fouié le soi, pour la première fois, le 15 juin 1502 et que les indiens Caraïbes nommalent alors

Si la Martinique est ensuite restée une colonie trançaisa, c'est par la force des armes, maintes fois employée contre la convoltise des Hollandais et, sur-

Et si elle est aujourd'hui un département français. depute le 19 mars 1946, c'est par la volonté de ses habitants, jamais démentie au cours des consultations électorales au sulfrage universel.

Mais la départementalisation n'est pes une formule magique ; elle n'a supprimé ni l'éloignement ni l'insuiarité. Il n'est pas facile, même à notre époque, de vivre « en France » quand la mère-patrie se trouve à 8 860 km de distance, dans une acciété locale qui demeure marqués par les mauvaises habitudes de l'ère coloniale et les séquelles de l'esclavagisme.

A l'examen des statistiques officielles, le niveau de vie des Martiniquais apparaît nettement aupérieur à celui des habitants des autres lies de l'archipel des Antilles, que celles-cl soient indépendantes ou sous Influence étrangère. Selon les chiffres des organisations internationales (ONU. F.A.O., O.C.D.E.), la part du produit national brut (P.N.B.) était, en 1978, de 18 000 F par habitant en Martinique, contre 13000 F à Porto-Rico, 13000 F à Trinidad, 10000 F aux Antilles néerlandaises, 9600 F à la Barbade, 6000 F à la Jamalque, 4900 F à Cuba, 4600 F en République

minicaine, 3 100 F à Sainte-Lucie, 2 500 F à Granade, 1 250 F à Haîti, etc. Le niveau de vie y apparaît aussi supérieur à celui des Guadeloupéens (13 500 F).

Cet argument est couramment utilisé par le gouvernement pour souligner la caractère positif de la poli-tique trançaise outre-mer et riposter à ses adversaires

Mais ces statistiques, qui établissent des moyennes, traduisent mai les réalités, et notamment les disparités de revenus qui existent, d'une part, entre les grands propriétaires terriens — les Békés, — descendants des colons, at la main-d'œuvre agricole ou les employés eiques industries de transformation, d'autre part, entre les agents de la fonction publique, qui bénéficient dans les DOM d'importants evantages salariaux, et les employés du secteur privé.

En outre, s'il est vrei que la Martinique connaît une situation économique relativement melleure que celle des autres îles caraibes, celle-ci reste confrontée à d'anciens et redoutables problèmes structurels qui engendrent de nombreuses difficultés, Reposant presque exclusivement, en dehors du tourisme, sur quatre productions — la banane, le aucre, le rhum et l'ananas, — l'économie martiniqualae est très fragile. L'insuffisante diversité de sa production agricole la rend si précaire que le moindre accident climatique ou commercial peut provoquer une crise généralisée. Sans parier des cyclones tropicaux fréquents dans cette région du monde. C'est ainsi que les dégâts causés par le passage de David, fin août (évalués dans le seul domaine agricole à environ un ettet catastrophique sur l'ensemble de l'économie

ciale martiniquelse exprime très nettement cette vuinérabilité et la dépendance du département à l'égard de la métropole : en 1978 les Importations de la Martinique ont représenté 2241 millions de france alors que les exportations ne dépassaient pas 567 milliona de franca. Délicit : 1 574 milliona de franca. Autrement dit, une altuation de faiille permanente. Seule l'importance de l'aide publique (2 124 millions de trance prévus en 1980) permet au département de vivre. Autrement dit, une économie totalement assistée, evec tous les sentiments de trustration et de maleise social que crée toute situation de ce genre. Situation d'autant plus critique que la crise de l'emploi atteint en Martinique, comme dans jes sutree DOM, une ampieur inquiétante puisque le taux de chômage y

Pour le gouvernement, le développement écono-mique de la Martinique est - la priorité des priorités ». M. Paul Dijoud, aecrétaire d'Etat aux DOM-TOM, a arrêté, à cette fin, une « charte » préconisant diverses rátormes en protondeur. Il a aussi déclaré la guerre aux privilèges des fonctionnaires et des Importateurs, Mais si l'on en juge par les difficultés qu'il rencontre actuellement dans cette entreorise. - on peut en conclure sans grand risque d'erreur, comme le soulignait récemment M. René Jager, séna-teur centriste de la Moselle, dans son rapport spécial sur le budget 1980, que le chemin à parcourir sera

# M. Dijoud contraint à une défense élastique

M. PAUL DIJOUD resteration an gouvernement ? Ne serait - H pas évincé du secrétariat d'Etat aux DOM-TOM? Tout le monde, ou presque, ne demandait-il pas

Dans le Boeing d'Air France qui, parti de Fort-de-France le ramenait à Orly-Sud, M. Jean-Claude Chaillan, en ce dimanche soir 21 octobre, se posait lui aussi ces questions. Pourtant, en sa qualité de professeur de tennis de M. Valery Giscard d'Estaing, il n'avait pris aucun intérêt particulier aux travaux de la troisième conférence interrégionale des Antilles et de la Guyane qui venait de s'achever en Martinique. Il était d'ailleurs venu sur place pour tout autre chose : négocier la création d'un club de tennis dans la banlieue de Fort-de-France. Mais la présence du secrétaire d'Etat avait ne pas en percevoir les échos. « Tous les élus que fai ren-contrés ici m'ont juré de récla-mer la tête de M. Dijoud au président de la République des que je le rencontrerai, confiait-il aux journalistes. Vraiment, ils ne l'aiment pas! >

qu'il lui avait été impossible de

La «tête» de M. Dijond, certains des participants au colloque avaient cru la voir tomber avant même la fin des travaux. Notamment au cours de ce déjeuner officiel du mercredi 17 octobre, à l'hôtel Méridlen, quand le secrétaire d'Etat avait été soudainement appelé au téléphone... « Ça y est, Giscard veut lui dire deux mots après le conseil des ministres », chuchota un dirigeant professionnel à l'oreille de son voisin de table. En réalité, il s'agissait d'un appel téléphonique de caractère

#### fut la déception des augures d'apprendre, ce soir-là, que M. Giscard d'Estaing avait encouragé M. Dijoud à « poursuivre ses afforts », mais à se montrer « plus gentil » avec ses interlocuteurs (le Monde du ler novembre). Le chef de l'Etat estime, en

tobre, à 17 h, M. Dijoud fut

convoqué à l'Elysée par le chef

de l'Etat, nul ne douta, outre-

mer, que l'heure de sa fin poli-

tique était consommée. Grande

effet que l'amélioration de la situation économique et sociale dans les départements d'outremer passe inéluctablement par la réduction des avantages financiers et fisceux dont bénéficient. d'une part, les fonctionnaires, d'autre part, les grands possédants. Pour l'Elysée il ne saurait être question de céder à la pression des mécontents en désavouant M. Dijoud, même si celui-ci a commis des malases dans l'exposé des inter

Démentant les prises de posttion qui lui avaient été attribuées, M. Jean-Baptiste a été le premier à affirmer, à l'Elysée, la nécessité d'épargner au secrétaire d'Etat le sort des boucs émissaires, afin de ne pas donner prise aux groupes de pression locaux. Le gouvernement n'entend pas renoncer, notamment, à la réforme du régime des fonctionnaires.

# En attendant la relance touristique

ISTANCE du pouvoir cen-tral, insularité, soleil, proximité des côtes américaines, mais aussi cubaines, amour du pays jusqu'à l'aveuglement ; présence déterminante au cœur d'ethnies mêlées d'une minorité blanche, installée dans les îles depuis le Grand Siècle, virus de la Fronde — mais Francais avant tout - gout un peu trop accentué pour l'assistance métropolitaine. Voici en vrac, les caractères-clés qui commandent la condition martiniquaise. Antillaise faut-il dire. Les différences entre les îles n'étant en

fait que nuances. Des caractères qui n'ont pas manqué de marquer, on s'en doute, un tourisme qui a connu en dix ans une expansion galopante pour voir venir ensuite un tassement, a la pause » comme on dit ici et à Paris, à la fois

voulu mais aussi involontaire. Erreur de départ à l'heure où d'autres choix auraient pu être faits? Fatalité? Incompétence? Atouts artificiels comme ces plages dont il faut importer le sable ?

Non, Surtout défaut d'aju ment, retombées d'une crise de croissance, perte progressive de l'âme antillaise. Peu de pays échappent à ce type de phénomène surtout quand, depuis toujours, ils ont essentiellement compté sur des aides venues de

Mais d'abord, qui reprocherait à la Martinique comme à la Guadeloupe d'avoir choisi à l'origine un tourisme que l'on voulait à la mesure d'une clientèle américaine ou canadienne dont les dollars tels des confettis tombaient sur les fles avoisinantes ? Comment ne pas espérer passer de la cordition d'étape à celle de séjour quand Miami est à 2000 kilomètres, New-York à 3000, Montréal à 3600 ? Les devises fascinaient alors et les Amécains voyageaient beaucoup. Paris et la bonne vieille métropole perdue dans les brumes, vers l'est, au double de la distance. paraissaient bien lointaines et n'envoyaient, en fait de touristes, que fonctionnaires et hommes de congrès, pas nombreux ceux-là.

Alors on fit du luxe. Et ici plus qu'ailleurs, c'est cher le luxe à construire, à entretenir, et à servir. Du coup on fit parfois du faux luxe.

Il y eut des déconvenues, mais les entreprises solides et qui ne ravalèrent pas la clientèle au rang d'un simple produit de rentabilité se firent une réputation internationale, tel le Bakoua aux Trois flets, pour n'en nommer qu'une. D'autres, préfigurant un tourisme plus « social », prirent courageusement le virage comme ce Latitude au Carbet, enfant d'une association « Antilles et Traditions », hôtel plus simple, plus jeune, où l'influence des clubs est visible. Ou comme la chaîne des Relais. D'autres hôtels enfin changèrent de mains... le Hilton ferma, aux portes de Fort - de - France, les siennes... pour devenir le P.L.M. aujourd'hui.

#### Un billet d'avion

Au fil des années, le nombre des citoyens des Etats-Unis augmentait, certes mais plus lentement que prévu; quant aux Canadiens, ils devenaient plus rares, eux qui pourtant pouvaient s'accommoder d'une langue plus familière. Et le dollar, pour ne rien arranger,

connaissait la défaite. Vollà donc notre île bâtie de complexes que ne renleraient pas la Floride ou les côtes espagnoles aux alentours de Malaga, mais aujourd'hui destinée, en attendant une clientèle venue d'au-delà du Rhin ou d'ailleurs, nouveau rêve, à des voya-geurs de moindre envergure.

risme, troisième industrie de l'île, est avant tout tributaire d'un billet d'avion qui coûte encore cher et que les perspectives pétrolières inquiètent. Sachant que les investisseurs locaux se sentent plus inspirés à l'heure actuelle par la banlieue de Miami ou la Georgie que par leur propre département, laissant aux métropolitains le soin de prendre les

risques. Sachant enfin que la haute saison correspond ici à l'heure des sports d'hiver sous d'autres cleux et que, si pourtant les hôtels sont pleins à Noël, ils sont vides de mars à juillet et à moitié pleins durant l'été européen. C'est là qu'il faliait agir.

Toutes ces questions ont été posées lors de la conférence interrégionale qui, sous la houlette de M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat aux départements et aux territoires d'outre-mer, s'est tenue en mai dernier, et qui a abouti à un document intitulé : « Les orientations pour le développement économique Ce plan en « vingt points d'appui » (voir page 9) a déjà connu des suites. En ce qui concerne le tourisme qui se voit traité, au chapitre 7 du document, on notera déjà, par exemple, qu'Air France a supprimé les contraintes de durée de séjour, ce qui ne peut que faciliter les choses. Par ailleurs, lors d'une nouvelle réunion de la conférence interrégionale des Antilles/Guyane, tenue en octobre à Fort-de-France, la commission sur le développement du tourisme s'est félicitée dans un long texte des progrès accomplis. Un vent d'optimisme souffle en même temps que les alizés.

CLAUDE LAMOTTE. (Lire la suite page 9.)

#### s le vie publique provoqué un tel chahut dans l'Île

le climat qui régnait en Martinique il y a deux mois. C'est que M. Dijoud avait déclenché, quelques jours plus tôt, une tempête politique et sociale assez exceptionnelle par son ampleur, quand il avait laché les deux bombes dont il s'efforce, depuis, d'atténuer les effets : l'annonce de l'intention du gouvernementale de réduire de 15 % la prime dite de « vie chère », en vertu de laquelle, tous les fonctionnaires exerçant outre-mer bénéficient d'une augmentation de salaires de 40 %, et le plafonnement progressif, inscrit dans le projet de budget pour 1980, de l'abattement fiscal de 30 % dont bénéficient jusqu'à présent, dans les DOM, les contribuables et les sociétés.

Le résultat ne s'était pas fait attendre : manifestations dans les rues à l'appel des syndicats, grèves générales, protestations unanimes de toutes les formations politiques. Pour la première fois, en Martinique, les organisations ouvrières et les syndicats de fonctionnaires, réunis en un cartel intersyndical, partirent à la bataille au coude à coude. Pour la première fois les adhérents des syndicats de fonctionnaires F.O. et C.F.T.C. participèrent à un mouvement

Certes, ce « front » recou-vrait des intérêts divergents. Les fonctionnaires défendaient leurs « avantages acquis », les syndicats ouvriers profitaient des circonstances pour dénoncer à nouveau la politique économique et sociale du gouvernement, les gros contribuables locaux s'émeuvaient de l'atteinte à leurs privilèges fiscaux, les chefs d'entreprise arguaient du danger de ces mesures fiscales pour l'économie départementale...

Pour M. Dijoud, de toute façon, le résultat était le même : isolé, honni de tous, il était voué de tous côtés aux gémonies.

Forts de leurs appuis politiques au sein de la majorité, certains « békés » — Blancs descendants des colons — faisant état de conversations privées avec le conseiller technique de PElysée chargé des DOM-TOM, M. Henry Jean-Baptiste — qui avait participé à la conférence n'hésitaient pas à interpréter les réflexions de celui-ci pour

Ces deux anecdotes traduisent n'était plus soutenu par le pré-

La réveite des fonctionnaires

sident de la République Bref, chacun paraissait certain que l'avenir de M. Dijoud au gouvernement était désormais compté et que l'hostilité des Antillais aurait raison de lui comme elle avait eu raison de certains de ses prédécesseurs. Donc, quand le mardi 30 oc-

#### Pièges, avantages et inconvénients

Consigne a donc été donnée au secrétaire d'Etat de ne pas revenir sur les orientations fixées. mais de faire preuve de doigté et de souplesse, c'est-à-dire de pratiquer, en somme, l'art de la défense élastique en manifestant une volonté de conciliation sans pour autant changer de

Ainsi, M. Pierre Aymard, conseiller-maître à la Cour des comptes, qui a été chargé par M. Dijoud de dialoguer avec les syndicats de fonctionnaires, va-t-il répétant qu'ancune décision ne sera arrêtée avant une large concertation avec toutes les organisations représentatives et sur la base d'études précises sur le coût de la vie dans chacun des DOM. Le problème essentiel tient au fait qu'aucun organisme ne semble, aujourd'hui, en mesure d'évaluer correctement le coût de la vie ontre-mer par comparaison avec la métropole. De même, lors de sa rencontre

du 10 décembre, à Fort-de-France, avec les dirigeants syn-dicaux, M. Jean Montpezat, directeur des affaires administratives, économiques et finan-cières du secrétariat d'Etat, soucieux de renouer le dialogue, n'a pas refusé de lier la discussion sur le statut des fonctionnaires martiniquais à l'examen de l'ensemble des problèmes économiques et sociaux de l'île, alors que les préalables posés à ce sujet par les mêmes syndicats avalent été lejetés, fin octobre, par M. Dijoud. Ces négociations se poursuivront au cours des prochaines semaines selon un calen-

drier qui reste à établir. La décision d'étendre aux DOM le régime métropolitain d'Indemnisation du chômage répond aussi au vœu des organisations syndicales et des élus locaux. Elle tient compte du mécontentement qui s'était exprimé au sein des conseils généraux à

l'analyse des dispositions parti-culières qui avaient été initialement envisagées par le gouvernement pour l'application de la loi du 16 janvier 1979 à l'outre mer. Cette décision traduit la volonté gouvernementale de faire progresser la départementalisation dans le domaine économique et social. Mais elle comporte enssi un piège pour les organi-sations syndicales des départements concernés, puisque cellesci se tronvent désormais placées au pled du mur. Dans chaque département les salariés et les employeurs auront six mois pour démontrer leur capacité à déve-lopper leurs relations contractuelles en s'accordant sur le taux de leurs cotisations respec-tives (en métropolé le taux des cotisations ASSEDIC est actuellement de 3,6 % et se décompose de la facon suivante: 0.84 % à la charge des salariés et 2,76 % à celle des employeurs).

Pour le gouvernement, cette décision présente deux inconvénients économiques et un avantage politique.

Deux inconvénients : elle donne un nouvel argument aux syndicats qui revendiquent l'ali-gnement du montant du SMIC en vigueur outre-mer sur le salaire minimum métropolitain qui lui est supérieur, et elle incitera sans doute le patronat local à prétexter de cette augmentation des charges sociales pour justi-fier le maintien de ses abattements fiscaux exceptionnels.

Un avantage politique: en donnant des gages sociaux aux syndicats ouvriers et en relé-guant au second plan les précecupations corporatistes des syndicats de fonctionnaires, le gouvernement peut ouvrir une fissure dans le cartel intersyn-

> ALAIN ROLLAT. (Lire la sutte page 9.)

### Aux Antilles La Société Générale de Banque aux Antilles peut vous aider

Filiale de la Société Générale et disposant d'un réseau de correspondants couvrant le monde entier, la SGBA vous apportera des solutions efficaces dans toutes vos opérations de banque et vous conseillera utilement sur le marché antillais.

Ses spécialistes peuvent également intervenir dans les domaines du Crédit-Bail et de la location de longue durée par l'intermédiaire de Sofinabail, Sofinauto et Sogemer, autres filiales de la Société Générale.



en Guadeloupe 30, rue Frébault - B.P. 630 -97110 POINTE-APITRE

en Martinique 19/21, rue de la Liberté - B.P. 408 97204 FORT-DE-FRANCE Tél.: 82.5423 - Télex: SOGUAD 019735 Tél.: 71.69.83 - Télex: SOGMAR 019545

> Représentation à Paris 5, rue des Mathurins - 75009 PARIS Tél.: 266.54.00 - Poste 20.74 - Télex: 213335

# LE CYCLONE "DAVID" **A COUTÉ 500 MILLIONS DE FRANCS** A L'AGRICULTURE MARTINIQUAISE

AVILLON DU TOURISME - TELEPHONE : 71.56.11 - TELEX OFTOUR 019 678 MR

A la veille du cyclone « David », qui a frappé la région des Antilles le 29 août dernier, la Martinique n'était pas le plus privilégié des départements français d'outre-mer sur le plan agricole. Quelque 40.000 ha étaient en culture dont : 20.000 bà de savanes, 6.000 ha de prairies élevage intensif. 9.200 ha de bananes (intensif), 5.500 ha de canne à sucre (intensif), 500 ha ananas (intensif). 8.000 ha de jardins créoles et cultures maraîchères et fruitières de contresaison (dont 800 ha intensif).

Dans un tel contexte les destructions occasionnées par le cyclone, qui se chiffrent à 500 millions de francs, sont ressenties par les milieux économiques martiniquais comme une catastrophe, notamment dans le secteur de la banane.

#### LES PRIORITÉS

La Société d'Intérêt Collectif Agricole Bananière de la Martinique (SICABAM) souhaite ardemment que tout le potentiel détruit soit reconstitué, mais craint que cet objectif ne puisse être entièrement atteint en raison de l'endettement particulièrement lourd des planteurs. Il faut donc absolument y remédier comme par le passé dans les îles voisines.

C'est aussi tout un rééquilibrage

qu'il importe de réaliser à l'heure actuelle, tant à l'intérieur même de la Martinique que vis-à-vis des autres DOM Pour arriver à ce but, il est nécessaire que soit sauvegardée l'organisation nationale du marché bananier et qu'au cas où une réglementation serait établie dans le cadre de la Communauté Economique Européenne, elle puisse donner aux producteurs martiniquais les mêmes garanties qu'actuellement.

#### UN ATOUT D'IMPORTANCE

M. Marcel FABRE, président de la SICABAM, est, heureusement, depuis le mois d'août dernier, membre du Conseil Economique et Social, C'est la un atout d'importance. Monsieur FABRE est, en effet, un expert reconnu en matière de politique communautaire et d'organisation des professions et des marchés agricoles. Sous son impulsion les problèmes martiniquais seront étudiés par le C.E.S. dès le début de l'an prochain.

S.I.C.A.B.A.M.

#### UN ENTRETIEN AVEC M. MICHEL LESIEUR

### « L'ANDAG est devenue opérationnelle »

M. Michel Lesieur, cinquante-sept ans, leader du groupe Lesieur (cinq mille employés et 3,5 milliards de francs de chiffre d'affaires en Europe et au Sénégal, préside l'Association nationale pour le développement des Antilles et de la Guyane (ANDAG), créée l'été dernier, sur l'initiative du secrétariat aux DOM-TOM, afin de « promouvoir le dévelop-pement économique, et plus particulièrement industriel, artisanal et tertiaire » des trois départements français de Martinique, Guadeloupe

et Guyane.
De retour d'un voyage sur le terrain », il a répondu à nos questions. — A. R. e Quelle a été votre action, depuis l'assemblée constitu-tive de l'ANDAG, en juin dernier?

— Avant d'accepter la prés! dence de l'ANDAG j'avais souli-gné à M. Paul Dijoud deux nécessités qui me paraissaient fondamentales. Javais estimé d'abord qu'il était essentiel, à partir du moment où l'objectif de l'association était de traiter les problèmes économiques, qu'on ne traite que les problèmes économiques, à l'exclusion de toute incidence politique. Ensuite j'avais demandé que le conseil d'administration soit composé en majorité d'administrateurs en provenance des Antilles et de la Guyane, les métropolitains étant en minorité. Il est normal, puisqu'on traite des problèmes des Antilles et de la Guyane, ruc ce soient les administrateurs antillais et guyanais qui soient majoritaires au conseil. C'est une question d'efficacité.

» Tout cela étant admis et réglé, l'association a donc tenu son assemblée constitutive en juin, mais il était nécessaire, pour qu'elle puisse fonctionner, que les associations de chacun des trois départements soient constituées, ce qui a été fait au cours du mois d'octobre. L'ANDAG est ainsi devenue opérationnello depuis le 1er novembre et son premier conseil d'administration s'est tenu à Basse-Terre le 6 décembre. Avant cette réunion officielle j'ai tenu à me rendre successivement en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique pour appréhender sur place les principaux problèmes économiques.

- Quelles sont les premières décisions prises par notre conseil d'administra-

Nous avons décidé de faire un inventaire de toutes les études actuellement existantes opement econ des trois départements. Ce travail sera pris en charge par les trois associations régionales (1) qui nous enverrons, après les avoir triés, tous les documents intéressants, et, de notre côté, nous allons faire la même chose en liaison avec le secrétaire d'Etat aux DOM-TOM. A la suite de cet examen, nous effectuerons une synthèse de manière à sèlectionner un certain nombre de projets le plus vite possible. Nous souhaitons que les projets retenus ne soient pas trop nombreux pour éviter une dispersion qui serait préjudiciable. Des axes précis seront choisis afin de concentrer les efforts financiers sur les créneaux qui semblent les plus intéressants. D J'insiste fortement pour que

nous soyons exigeants avec les que nous ferons là-bas. C'est

investisseurs lorsqu'ils se présenteront, car nous ne pouvons nous permettre d'accepter des gens ou des sociétés qui ne soient pas sérieux. Autrement, nous perdrions toute crédibilité. Il n'est pas question, notamment, d'accepter les « safaris-primes », que je trouve scandaleux et malhonnêtes. Moi, je ne mange pas de ce pain-là.

 Notre conseil d'administratlon a également décidé de constituer un groupe de rèflexion, qui sera composé de cinq ou six personnes et qui étudiera les dossiers retenus. Ce groupe doit être animé par M. Eelsen, délégué général à la régie Renault, assisté par des représentants des associations régionales.

#### A la recherche d'investisseurs étrangers

— Dans quels secteurs doivent être concentrés, à votre avis, les efforts de développement économique?

- Nous alions commencer à rechercher des investisseurs, français ou étrangers qui seraient intéressés par des projets sérieux. En ce qui concerne la Martinique, de même que la Guadeloupe, je pense qu'il faut nous orienter essentiellement vers l'agro-alimentaire parce qu'on peut envisager de développer des indus-tries à partir des productions agricoles locales. En ce qui concerne la Guyane, dans un premier temps il faut essayer de satisfaire les besoins locaux, puis tenter d'exporter. Les axes que nous avons déjà déterminés au sein de l'ADEG sont le développement de l'élevage et de certaines productions agricoles comme le manioc et le riz, cette dernière ayant l'avantage de présenter des possibilités d'exportation vers la Martinique et vers la Guadeloupe, qui en sont consommatrices.

— Les spécificités locales imposent-elles des formes d'aide ou d'intervention particulières de la part de l'État?

— Je ne peux pas répondre à cette question avant d'avoir étudié tous les éléments des problèmes économiques locaux. Ma philosophie personnelle, en ce domaine, est que toutes les aides devraient avoir une action continuelle sur les comptes d'exploitation.

— Jusqu'à présent, les bentatives conduites avec l'appui du gouvernement pour essayer d'aider les Antilles à sortir de leur état de dépendance économique se sont heurlées aux intérêts des importateursexportateurs locaux qui, souvent, les ont contrariées. Comment pensez-vous pouvoir surmonter ce gente d'obstacle? - Jai confiance dans le bon

sens des gens. A certains moments, il faut savoir dépasser certains intérêts anciens quand ils ne permettent pas une évolution vers l'avenir. Je pense que les hommes finissent toujours par évoluer au contact des problèmes qui se posent, et ce ne sont pas les problèmes qui manquent dans le monde où nous vivons. Si l'on essaie d'isoler les importateursexportateurs, on est sûr d'avoir des difficultés. A mon avis, ce qu'il faut essayer - et c'est certainement possible, — c'est de les intèresser Caux investissements

prendre des participations au capital de toute société industrielle qui serait créée tant en Martinique qu'en Guadeloupe et en Guyane. Il faut associer complètement les importateursexportateurs; si on les rejette, évidemment, nous ne ferons rien.

- Les difficultés économiques, qui sont chroniques en Martinique, comme dans les autres départements d'outremer, et les problèmes sociaux qui en résultent et qui s'y posent souvent de jaçon plus vive qu'alleurs, ne risquent-

- C'est justement parce que les difficultés économiques sont fait appel au secteur privé. C'est une approche toute nouvelle, pleine d'espoir. Notre équipe, constituée par des professiondevrait permettre de trouver des solutions efficaces.

qu'en métropole de grosses entreprises ont porté à l'ANDAG.

l'ambiance sociale est mauvaise, les investisseurs potentiels qui viendront sur place pour mieux connaître nos départements d'outre-mer ne seront pas tentés d'y investir.

suiet, de rencontrer les dirigeants des syndicats ouvriers?

- Pour le moment, j'ai eu des contacts, notamment à Fort-de-France, avec des représentants du patronat et des movennes et petites industries, et ces échanges de vues ont été productifs. Il n'est pas impossible que j'aie, de la même façon, des contacts avec des représentants syndicaux des organisations ouvrières. Personnellement, je n'exclus rien du tout, mais, en qualité de président de l'ANDAG, je veux faire cela en association étroite avec les associations départementales. Je ne vois que des avantages, en tout cas, à multiplier les contacts afin d'éviter les dialogues de sourds. »

(1) ADEG (Guyane), ADEM (Martinique), APRIGA (Guadeloupe).

(2) Parmi les membres fondateurs de l'ANDAG figurent notamment plusieurs groupes financiers (Caisse nationale du crédit agricole, Banque de Paris et des Pays-Bes, B.N.P., Compagnie financière des Caraîbes), des sociétés commerciales et industrielles, le C.N.P.F., l'Assemblée parmanente des chambres d'agriculture. Air France, la Compagnis générale maritime, les chambres de commerce et d'industrie de Paris.

pourquoi je pense qu'il faudra demander à cette profession de

» J'ai en des contacts avec certains d'entre eux, et je suis plutôt optimiste, car le dialogue a été très positif. Je leur ai précisé bien entendu, que nous constituons une association privée. L'ANDAG travaille en liaison avec les pouvoirs publics, car, en définitive, ce sont eux qui vont fournir les subventions et mettre en œuvre les réglementations nécessaires. Mais nous sommes complètement indépendants et nullement subordonnés aux pou-

ils pas de comprometire les efforts de l'ANDAG?

réelles que le secrétaire d'Etat a nels locaux et métropolitains, » Je peux souligner l'intérêt

Nous avons aujourd'hui une centaine d'adhérents, ce qui démontre qu'il existe du côté métropolitain une réponse très positive. un acte de foi (2). » Cela dit, il est certain que, si

— Envisagez-vous, à ce

LES PUNCHS DORMOY



100% NATURELS SUR VOTRE TABLE LA QUALITE ET LE SERIEUX DU 1™ FABRICANT DE LIQUEURS DES ANTILLES-GUYANE

G. et P. DORMOY ● 97215 PETIT-BOURG (MARTINIQUE) ● Tél. 76.16.15





A la Guadeloupe, par exemple :

LA DARSE : Sur le Vieux Port de Pointe-à-Pitre.

LES SAINTES : Une Résidence entre Baimbridge

et Raizet.

LE SCHOELCHER : Grand standing, près du Nouvel Hôtel de Ville.

L'HABITATION LA JAILLE : Villes crécles et

L'HABITATION LA JAILLE : Villes crécles et jardins à Destrellen.

LES MARINES DE ST FRANCOIS : : Golf, Casino... et les pieds dans l'eau.

A la Martinique.

LES CHAUMETTES : Maisons Individuelles, Route de Didler.

LES CARAVELLES : Vue Imprenable sur la fielde de Formale France I

EN VOTRE ABSENCE NOUS ASSURONS LA GESTION LOCATIVE DE VOTRE APPARTEMENT. Des renseignements sur l'un de ces programmes ? Cochez le case correspondente, ramplissez le bon à découper, et expédiez la à l'adresse sulvante :

SORICAG Residence La Derse. Qual Gatine. 97110 POINTE-A-PITRE

. Prénom . . . . . .

Soute de la page TJ.

A HARTINIQUE

- printed a historiate no serale

ESECTION :

To a serie of tente of the contents of the con energenerus de changements; and the policy of The second second second

The state of the s alle complants officielles de to the same second second and the the state of the s gent and deruges de desergare and courselegan are seen de ber parties du touteur à Partie parties departemental The state of the s

et des date -, -, - = m3 Annanie gue and the second second personal d'outremercen d'etnete weeks a make a salement State of the State da-

A CONTRACTOR OF CONTRACTOR the color lies -- COURTS A DE MINE. ... ..... 240 DECE The second second - - : est necession. ..... es conditions de Server servere el reclient man And the contract of the same til em gritter enfint grine det

provide the consense four interest Tier te a a arent la poute Brand of the 2017. Elements favorables

"et inquiétades sa tre err. bet fit dennete.

product ou decision

the mount of the proper govern entre er males Coguepament. an in En in dermier morte Steeting our ut trotte 1941 gorten, 15 550 Trenes grage er et que l'agrément men rente grates dies 

De la comercia pare the address and transfer affer & Mila in ermeiteten Engunt

he to be to provide the second 70.70 E.T. . . . Tel elit de promotion de

Community of the second control of the secon PORT OF THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE

Des racances A LA YORE .

PRESENTE AUX ET DANS LA CARAGE

des services réguliers et la

des formules de transport bananes, fruits tropic

des navires dotes des des conduite et de manute

e un pare de contenents de con tateurs et des importe

un service de cabolade su l'ouverture des marches

LA MARTIN

4. ~ en = 100 me . <u>≥</u> 1 1 1 1 1 1 1 1 E 

> 5. 1. 1. 1. 1. 12 A a same A 2007 TO A 2005 - ----

` · · <del>- ·</del>

....

#1 SPT STORY 47.4 10 mm - 10 mm

4.2 25

> Eléments favorables ...et inquiétudes

écarté.

rables semblent donc être réunis pour donner un nouvel essor à l'activité touristique dans nos départements. >

Mais la commission devait aussi dénoncer un certain nombre de points jugés négatifs,

Tel l'effort de promotion de publicité à l'étranger qui, dit la commission, a est, à n'en pas douter, un élément-cle; de succès. Pourtant, le montant prévu en 1979, 2,6 millions de francs

# En attendant la relance touristique

(Suite de la page 7.)

La « pause » hôtelière ne serait bientôt qu'un mauvais souvenir et le bilan se teinte des couleurs

«Beaucoup de changements. sont intervenus dans la politique de développement touristique au cours de ces derniers mois, indique la commission.

.» Les structures officielles du tourisme se sont rénovées, tant à l'échelon national (mise en place d'une mission d'études de dépeloppement touristique au sein de la direction du tourisme à Paris) qu'à l'échelon départemental (mise en place des comités régionaux de tourisme et des délégations régionales).

» La commission demande que soit veillé au maintien de la spécificité a départements d'outremer » de la mission d'études fonctionnant à l'échelon national. cours de ces derniers mois ». Indique la commission.

» Par ailleurs, les conditions de la desserie aérienne entre les Antilles et la métropole ont été sensiblement modifiées. A ce propos, il a été souhaité une adaptation des vols-vacances à la petite hôtellerie. Il est nécessaire de rechercher les conditions de la desserte aérienne effective avec certains pays étrangers, notam-ment l'Allemagne.

» A temarquer enfin qu'un des principaux obstacles au développement de la capacité touristique a été levée, à savoir la pause hôtelière instituée en 1977.

» A cet égard ont été dégagés des moyens financiers pour l'octroi de primes d'emploi et de primes spéciales d'équipement hôtelier. En ce dernier point, toutejois, la commission a recommandé que la prime soit portée de 8000 francs à 10000 francs par chambre et que l'agrément d'établissement type quatre étotles ne soit pas systématiquement

» De nombreux éléments fano-

voire « mortels ».

pour les trois îles des Antilles et

de la Réunion sur le monde entier est vraiment dérisoire. A noter d'ailleurs que la Guyane, jusqu'a présent exclue, devra, désormais, être prise en compte.

» Pire semble être la production normalement prévue pour la période triennale à ventr. 4,2 miltions de francs, soit 1,4 million de francs en moyenne par an. Quel type de publicité peut-on

élaborer avec des montants si faibles? Comment remplira-t-on

Serons-nous même en mesure de

maintenir les capacités exis-

« Il y a donc une profonde adéquation entre les objectifs de maintien et d'essor de l'activité touristique dans nos déparindispensables de promotion », conclut le groupe de travail, qui n'en reste pas moins optimiste.

Voici où nous en sommes. En quelque sorte, à l'aube d'une ère nouvelle où enfin le tourisme prendrait dimensions humaines

'ne négligeralt ni l'homme ni la nature oubliée au seul profit des plages et des cocotiers. Est-ce suffisant ? Est-ce tout ? N'ou-

blie-t-on pas autre chose ? Une ame peut-être qu'il resterait à retrouver, dévorée qu'elle est par des mirages qui s'inspirent plus d'images flatteuses mais fausses que d'authenticité perdue sur les routes goudronnées qui mènent aux marinas. Est-il encore temps ?

CLAUDE LAMOTTE.

#### L'IMPLANTATION HOTELIÈRE DE L'ILE

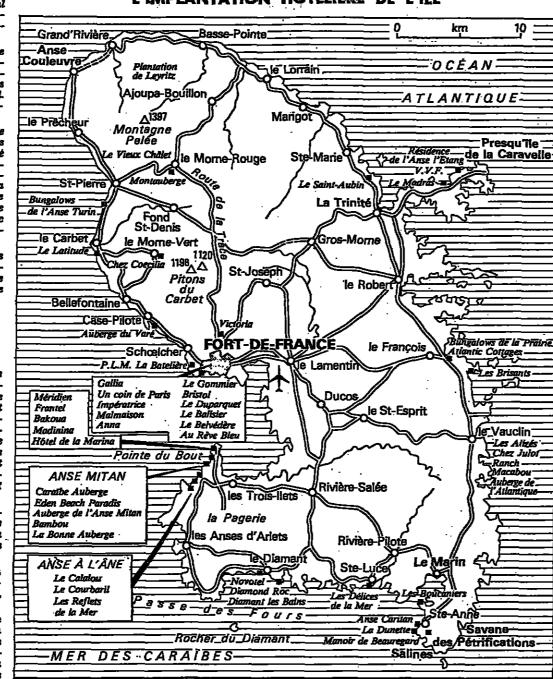

(D'après le « Guide de la France des tropiques 1980 », 8, avenue de l'Opéra, Paris).

Des vacances totales... « LES ANTILLES A LA VOILE » Base à FORTDE - FRANCE,
buit de ses superbes voillers
de croisières
de 15 à 26 rr., avec équipage.

Pour 4, 6, 8, 10, 12 passagers. A la cabine ou bateaux entiers. Forfaits PARIS-PARIS ou croi-

sière seule.

\* Prix directs - 5° année.

Programme et réservations
Y.V.M.M. 164, ch Ménandière 83110 BANARY I. (94) 74-01-45. Télex Tourimer 400-383

# M. Dijoud contraint à une défense élastique

(Suite de la page 7.) A la fin de la discussion budgétaire, le premier ministre a aussi manifesté son souci de compromis en acceptant l'amendement présenté par M. Louis Virapoullé, sénateur centriste de la Réunion, à l'article 69 de la loi de finances pour 1980 relatif aux nouvelles dispositions fiscales applicables dans les DOM. Comme prévu, le montant des réductions d'impôt sera plafonné

PRÉSENTE AUX ANTILLES FRANÇAISES

ET DANS LA CARAÏBE DEPUIS PLUS D'UN SIÈCLE

met au service des économies antillaise et guyanaise :

• des formules de transport adaptées aux exigences des produits locaux :

• des navires dotés des derniers perfectionnements des techniques de

• un parc de conteneurs de tous types répondant aux besoins des expor-

• des services réguliers et fréquents avec l'Europe;

bananes, fruits tropicaux, rhum, etc.;

conduite et de manutention;

à 18000 francs en Guadeloupe et en Martinique à partir de l'année prochaine. Toutefois, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés pourront e déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés à l'occusion de la création ou l'extension d'explottations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche v.

bles, salariés ou non salariés, pourront, d'autre part, déduire de leurs revenus imposables « une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional ou des sociétés effectuant, dans les DOM, des investissements productifs », dans les mêmes secteurs économiques,

A moyen terme, ces diverses concessions visent à améliores le climat politique avant l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle de 1981, dans un département où M. Giscard d'Estaing avait devancé M. Mitterrand de 13 679 voix au deuxième tour du scrutin de 1974 (1). Il s'agit de conserver au président sortant la même marge de sécurité. De ce point de vue, M. Dijoud n'a qu'un an pour essayer de se réconcilier avec la Martinique. Un pari difficile à tenir.

ALAIN ROLLAT.

(1) An second tour de l'élection présidentielle de 1974, M. Giscard d'Estaing avait recueilli 55 120 voix (57,10 % des suffrages exprimés) et M. Mitterrand 41 441 (42,90 %).

iona pour la dévaloppement économique des Antilles et de la Guyane, volci le « point d'appui nº 7 - concernant le développement touristique. Nous avons retenu essentiellement les paragraphes intéressant la Martinique et la Guadeloups.

● L'effort consenti par les pouvoirs publics pour la dévaloppement touristique des Antil a porté ses fruits : 250 000 touristes y sont venus en 1977. cinq ans (de 1973 à 1977), le nombre de touristes s'est accru de 60 % en Martinique et de 150 % en Guadeloupe ; la progression est encore plus forte a'egissent des touristes en prochittre d'attaires réalisé par l'industrie touristique (hôtellerie. restauration, agences de voyages...) est estimé en 1977 à 265 millions de france en Guadeloupe et à 279 millions en Martinique ; cette croissance quantitative s'est accompagnés d'un mellieur étalement des séjours dans l'année ; les coeffidevenus plus satisfaisents...

🕒 li est meintenant nécessaire que la Guadeloupe, la Martinique (...) envisagent une utilisation complémentaire de leurs

Les Antilles peuvent encore diversifier jeurs produits touristiques et leurs structures d'accueil et d'animation.

Parmi les orientations possibles de cette diversification, on peut envisager la mise en valeur de l'héritage culturel et historique (forts, musées, sites historiques), l'emélioration des plages et des stations thermales, le développement du tourisme équestre et pédestre (parce naturels), des sports nautiques, la diversification des types d'hôtellerie et l'orientation vers l'hôtellerie de moyen standing et la para-hôtellerie avec une haute qualité d'accueil et de earvice...

Le développement du tourisme Interrégional, facilitant la communication entre les populations des Antilles et de la Guyane, et vecteur de la complémentarité économidue entre ces trois ché, de même, une prise de responsabilité plus grande des Antillais dans la politique de développement touristique en vue

Cette politique devra bénéadaptés, notamment après une réforme du régime des incitations aux investissements productifa, en faveur de l'hôtelierle petite et moyenne et de la parehôtellerie et des altes rureux par le relevement du platond de

Un effort de déconcentration devra permettre d'accélérer les procédures d'agrément. Les assemblées locales nourront, de leur côté, rechercher des for-Le secrétariat d'Etat aux DOM-TOM contribuerà à la définition des solutions susceptibles de faire redémarrer les hôteis en difficulté, et s'efforcere de proau problème de la dévolution des cinquante pas géométriques, des 50 pas géométriques, llé au processus d'investisse-

Perellèlement, un effort substantiel de promotion, condition de la réussite de l'économie touristique devra être entrepris...

● La poursuite de l'amélioration de la desserte aérienne doit rester un autre point fort du développement du tourisme : l'amélioration de la capacité des appareils, l'accroissement du nombre des dessertes, l'amènagement des tarifs dans un souci de cohérence avec la politique conduite en matière d'hôtelierle, et d'adaptation aux marchés potentials....

🕒 Un effort de formation des hommes: notemment dens le domaine de l'enseignement des langues vivantes, devra permettre d'ouvrir réellement le marché du tourisme international aux Jeunes [des départements cités] ; la formation professionnelle devra également s'orienter davantage vers les emplois de respon-sabilité...

• La définition d'un véritable programme de dévaloppement touristique (visant en particulier des statistiques touristiques) devra permettre de mieux prévoir et de mieux contrôler l'évolution du fait touristique. Il serait notamment souhaitable d'établir un plan destiné à prienter les candidats investisseurs (secteurs souhaltable dans certains cas de préférence à la création de nouvelles unités) et un schéma de

Les Antilles, La Guyane, l'Océanie et la Réunion sont desservies en moyenne trois fois par semaine par des lignes en partance de Dunkerque.

Tous les modes de transport maritime peuvent être utilisés : conteneurs, rouliers, polyvalents et conventionnels.

Importateurs, exportateurs, renseignez-vous.



Terre-Plein Guillain B.P. 6534 Těl. (28) 65.99.22 - Poste 324 - 59386 DUNKERQUE CEDEX

Rhum de la Martinique

DISTILLERIE AGRICOLE ANDRÉ DORMOY



tateurs et des importateurs; • un service de cabotage interdépartemental et intercaraībe facilitant l'ouverture des marchés extérieurs aux producteurs locaux.

RHUM LA FAVORITE

EXPÉDITION PAR COLIS POSTAL :

B.P. 459 - 97205 FORT-DE-FRANCE CEDEX assage en Martinique, n'oubliez pas de visiter notre distillerie 5,500 km route du Lamentin - Tél. : 71-77-32

### Liqueurs SOFALIS

Crème sapote - Crème banane Crème ananas

et toute la gamme des liqueurs à l'orange **EXPÉDITION PAR COLIS POSTAL:** 

> SOFALIS - USINE DU ROBERT 97231 ROBERT - MARTINIQUE

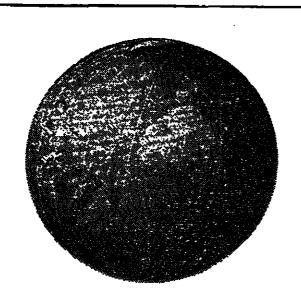

#### Meridien Guadeloupe. Martinique.

Baignés par la Mer des Caraïbes, deux hâvres de paix aux noms enchanteurs : la Martinique et la Guadeloupe. Longues plages blondes bordees de cocotiers, flore exubérante, les Antilles françaises vous accueillent aux Meridien Guadeloupe et Martinique.

Dans un environnement magnifique, vous y trouverez le plus grand confort. Vous avez le cheix parmi les nombreuses activités sportives : tennis, piscine, golf, ski nautique, voile, plongée, pêche... Les restaurants raviront les fins palais et vos

soirées seront rythmées d'exotisme. Charme et accueil français se mélent aux traditions locales pour votre plaisir.



Réservations et informations : Votre agence de voyages, votre agence Air France ou à Paris : 757.15.70.

#### AMBIANCE Tout pour l'enfant Layette

Meubles - Jouets

27, rue Barbès 97110 Pointe-à-Pitre

Crème Sapote

Crème Café

Crème Cacao

Crème Vanille

Crème de Banane

Crème d'Ananas Crème de Mandarine



**TOUT LE SOLEIL DES ANTILLES!** 

PRODUITS ET MIS EN BOUTEILLES A LA MARTINIQUE PAR

SOJADE

Quartier Lourdes - 97224 DUCOS - Martinique

Tél.: 76-13-82

Télex: LAFOUL 019 687 MR

Hot Punch Coco

Punch au Coco

Punch Vieux

Punch Blanc

Anisette

Shrubb

DANS VOTRE VERRE...

# Les Gaulois ne sont plus leurs ancêtres

Que contiendra exactement le « plan culturel de la France créole » dont M. Paul Dijoud a annoncé l'élaboration en conclusion de la troisième conférence interrégionale des Antilles et de la Guyane, qui a eu lieu à Fort-de-France au mois d'octobre ? Pour l'instant, ce projet reste flou.

M. Dijoud a indiqué quel est son mobile : « Le gouvernement estime qu'il a trop longtemps laissé à ses adversaires les plus résolus le monopole de réfléchir sur le problème culturel. Nous nous engageons donc résolument dans une réflexion qui doit déboucher sur l'action et nous permettre très vite de répondre aux aspirations des jeunes des départements d'outre-mer. -

Le secrétaire d'Etat a aussi justifié son intérêt pour la dimension culturelle - des orientations gouvernementales : « Pourquoi ignorer que dans un jeune Antillais il y a à la fois l'héritage africain, l'histoire douloureuse de l'esclavage, l'histoire américaine, mais aussi l'histoire française, bien vécue et profonde. Pourquoi vouloir, ainsi que certains l'ont fait trop

TOM avait créé dans un hut à

peu près identique à celui fixé

aujourd'hui par M. Dijoud, le

C.M.A.C. (Centre martinionais

d'animation culturelle), qui avait

pour fonction de promouvoir les

specificités culturelles antillaises

dans le cadre de la culture fran-

çaise. Le choix de sa directrice

avait été d'ailleurs significatif

de cette démarche : Mme Fanny

Augulac est une métropolitaine

mariée avec un Martiniquais.

Mais depuis sa création le

C.M.A.C. n'est devenu que le plus

grand entrepreneur de spectacles

du département. Il gère une salle

le Walter Nick Théatre, la

Semaine du cinéma québécois, la

Compagnie de la Licorne ou les

artistes locaux. Il présente égale-

ment certains de ses spectacles

aux enfants des écoles des

communes rurales. Mais un tel

organisme n'a pu prétendre

contrebalancer les activités du

SERMAC (Service municipal

d'action culturelle), la très effi-

cace machine culturelle créée par

France, dont le leader est

M Jean-Paul Césaire, le fils de

M. Aimé Césaire, maire de la

ville, député apparenté socialiste

condisciple de M. Léopold Sedar

Senghor, et lui-même êminent

poête. M. Dijoud réussira-t-il là

où M. Stirn a échoué? Car il ne

fait guère de doute que c'est

directement contre M. Aimė

Césaire qu'est dirigé le « plan

culturel de la France créole » du

secrétaire d'Etat, Celui-ci ne

parle-t-il pas de «ces gens qui

veulent mutiler le jeune marti-

niquais en voulant l'accrocher à

l'Afrique qui n'est que l'une de

ses composantes », allusion non

déguisée au concept de la négri-

tude tant chanté par Aimé

Le parti progressiste martini-

quais (P.P.M.), dont M. Aimé

Césaire est le président, ne s'y

est d'ailleurs pas trompé, puis-

que deux de ses ténors en matière

de culture ont violemment réagi

à l'initiative de M. Dijoud.

M. Roland Suvelor, ancien secré-

taire général du P.S.U. (1), écrit

dans le Progressiste, hebdoma-

daire du parti : « Le dernier

gadget de M. Dijoud n'est que le dernier aboutissement d'une

entreprise concertée accomplie anec la complicité aveugle de la denite indicione et ne vise à rien

moins qu'à dépouiller les Antil-

lais, sous couvert de les aider, de

leur âme, après les avoir dépouillés de leur potentiel productif

la Martinique, ancien

municipalité de Fort-de-

où se produisent pêle-mêle l'en-

HISTOIRE se répète étran- bref à les réduire au néant le plus absolu, victimes integrales gement. Il y a quelques années M. Olivier Stirn, de la décolonisation la plus réussie de l'histoire». alors secrétaire d'Etat aux DOM-

> M. Ernest Pépin. pour sa part, écrit dans une lettre ouverte au secrétaire d'Etat : « Les peuples transplantés dans vos colonies ont changé la culture française et c'est précisément ce changement-là qui fait la culture martiniquaise ». Et M. Ernest Pépin de citer Carlos Fuentes: « La miliure n'est nos une ques-

Vollà donc en quels termes politiques se situe le problème culturel à la Martinique. Mais ce semble instrumental de Grenoble. débat politique ne répond pas. en fait, à la question essentielle : existe-t-il une culture antiliaise, et quels en sont les composantes, les caractéristiques, les éléments essentiels ? Quand on pose ces questions à un Antillais il semble toujours embarrassé. Les réponses sont parfois dures et inattendues.

M. Hermann Saint-Prix, phar-macien, vénérable d'une loge maçonnique affiliée au Grand Orient de France, exprime un certain scepticisme ; « Il taudra chercher notre culture minutieusement et peut-être sans beaucoup d'espoir. En dehors des Leon, Gontran, Dumas, Eugene, Mona, de quelques groupes de plus en plus rares, des danseurs de « haute taille » et de « bel air » pas encore manipulės, il est dijticlle de dénicher cette antillinité tant revendiquée », déclare-t-il. Pour lui « ce ne sont pas les artifices de style de M. Edouard Glissant (2) qui le démarqueront de ses pareils de la France hexagonale. Quant à M. Césaire. poète lumineux de renommée internationale, il n'en demeure pas moins très « accidentel » par la pensée et le discours… ».

M. Hermann Saint-Prix est encore plus sévère pour folklore: « Notre indicatif local du toulard est un complot de putains, la béguine n'étant après tout qu'une danse aguichante de prostituée... ».

Mme Jacqueline Léger, conservateur de la bibliothèque Schoelcher, qui présida la commission culturelle au dernier colloque de M. Dijoud, se montre beaucoup plus mesurée : « Pour juger de

longtemps, ignorer l'héritage créole et faire des Antillals les derniers descendants des Gaulois ?

Enfin, M. Dijoud a esquissé les structures qu'il se propose

de mettre en place : « Nous allons créer une commission de la France creole qui comprendra une soixantaine de membres et aura pour mission de répertorier le patrimoine culturel antijlais et de proposer des solutions adéquates pour le protéger. Nous créerons également une association de la France créole qui regroupera tous ceux qui ne venient pas nier leur appartenance

à la culture française... » Mais le secrétaire d'Etat atteindra-t-il ses objectifs ambitieux? Pour l'instant, la commission qui doit être constituée en Mar-tinique n'a pas encore vu le jour. « La liste de ses membres sera prête pour la fin de l'année », indique-t-on simplement à

la préfecture. A la Martinique, comme dans les autres départements et territoires d'outre-mer, les problèmes culturels se posent, en fait, en des termes éminemment politiques.

tion d'hérédité mais de choix, une fidelité et une discip" e, rigueur et passion... » M. Ernest Pépin ajoute : « A tout faire vous risquez un jour de régner sur un peuple qui, comme ces indiens d'Amérique latine, sera un peuple du silence et de la mutité avec dans les yeur l'écharde d'une mort qui n'en finit pas de mouru. Deià nous n'habitons plus nos morts. Vous voulez reussir potre colonisation, vous l'échouerez sur les rives d'une violence impatable : la lépitime détense »

#### La culture, enjeu et vecteur politique

l'origine de notre musique et inventorier ce qu'il en reste, il faudrait sans doute un ou plusieurs musicologues, dit-elle. En cela, la commission régionale qui dott se mettre en place peut, à l'occasion de l'année du patrimoine, rechercher et protéger tout ce qui fait notre culture et qui me parait être très important. La culture est un vécu individuel, une sensibilité et il est certain que le vécu antillais est différent du vecu des Français de l'Hexa-

L'action de M. Jean-Paul Césaire, le patron du SERMAC, qui règne sur quatorze centres culture's ceinturant Fort-de-France et sur un vaste parc floral et culturel situé en pleine ville, et où fonctionnent quinze ateliers allant de la danse à la vannerie, en passant par la sérigraphie ou le modelage, s'inspire de la célèbre phrase de Frantz Fanon : « En régime colonial, un homme cultivé est un homme anticolonialiste. » Il s'agit donc. pour lui, d'opposer le pouvoir en place, qui gère à la fois l'économie et les idées par l'intermé-diaire de l'école et des mass media, à un contre-pouvoir qui aurait pour but de « désalièner » le peuple martiniquais. D'où une action continue pendant toute l'année, conclue en juillet par rel de Fort-de-France, reconnue comme la plus grande manifestation culturelle des Petites Antilles. Un Festival au cours duquel, pendant un mois, il n'est

(1) Eoland Suvelor a signé un article intitulé « Masques et mécanismes de la dépossession, dans le Monde diplomatique de Juin 1977. (2) Edouard Glissant a obtenu le prix Renaudot en 1958 pour son roman la Lévarde.

question que de « désaliénation ». Outre les troupes invitées (françaises, américaines, sénégalaises. portoricaines, cubaines), sy produit tout ce que la Martinique compte d'artistes dans tous les domaines : cinéma, peinture, théatre, danse musique, etc. Le facteur culturel sert alors de vecteur à la revendication politique, jusqu'à se confondre vec elle, presque à n'exister que

Quand, dans le même esprit, M. Jean-Paul Césaire annonce l'ouverture, en janvier, d'un « atelier aux énergies naturelles » afin d'étudier les possibilités d'exploitation énergétique, en Martinique, du soleil, de l'océan des alizés ou des sources d'eaux chaudes d'origine volcanique, son objectif est aussi politique qu'économique. En effectuant des recherches dans ce domaine, le SERMAC désire, en effet, contribuer à favoriser l'instauration d'un mode de vie original, qui accentuerait le caractère spécifique de la société antillaise, déjà fortement affirmé par la richesse des traditions locales. qu'il s'agisse des traditions culinaires, vestimentaires, aratoires musicales et linguistiques.

Pour les jeunes Martiniquais qui appuient ces initiatives - et qui ne se considèrent plus, depuis bien longtemps, comme les descendants des Gaulois, - cette quête écologico-spirituelle vise à former un chomme antillais » qui soit « culturellement dif/érent » de l'« homme nucléaire » des cités industrialisées du monde occidental. L'affirmation de cette identité déborde largement du cadre tracé par les premières orientations fort académiques retenues, au mois d'octobre dernier, en conclusion du colloque de Fort-de-France (recensement et développement des études sociologiques, linguistiques, culturelles, inventaire des richesses du patrimoine historique, etc.).

Si les intentions de M. Dijoud dans le domaine culturel traduisent une évolution positive de la part des pouvoirs publics elles se heurtent, toutefois, au handicap d'être exprimées bien tardivement. Face au pouvoir culturel que détient aujourd'hui l'opposition, principalement le P.P.M. le secrétaire d'Etat apparaît ainsi isolé et désarmé.

FIRMIN RENEVILLE.



# Banque des Antilles Françaises

S.A. Capital Frs. 10 861 000

SIÈGE SOCIAL ET AGENCE: 8, rue Magellan 75 008 PARIS Présidence-Direction Générale à POINTE-A-PITRE (Guadeloupe) AGENCES AUX ANTILLES FRANÇAISES

**EN MARTINIQUE** 

**EN GUADELOUPE** 

FORT-DE-FRANCE (Direction) **RUE LAMARTINE** 

POINTE-À-PITRE (Direction)

CAPESTERRE LE MOULE

**RUE SCHOELCHER** 

CITÉ DILLON

BASSE-TERRE ZI. JARRY

MARIGOT (lie de St Martin)

La Banque des Antilles Françaises est associée à la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

et au CRÉDIT LYONNAIS

N'hésitez pas à faire appel à ses services pour tous vos problèmes bancaires en MARTINIQUE et GUADELOUPÉ



Place de 10 Rond-Point St-German \* Porte Mail

Nice 9 over \* Strosbour

\*Ajaccio

Magasins of

فكذا من الأصل

مُكذا من الأصل

.... LE MONDE — Vendredi 21 décembre 1979 — Page 11

; ancêtres

lanque

5 Antilles

out un monde.

Place de l'Opéra Rond-Point des Champs-Élysées St-Germain-des-Prés 43 rue de Rennes \* Porte Maillot Palais des Congrès

- \* Party 2 Centre commercial \* Vélizy 2 Centre commercial \* Créteil-Soleil Centre commercial

Lyon • 16 rue de la République • La Part-Dieu Centre commercial Nice 9 avenue Jean Médecin

- \* Strasbourg 9 place Kléber \* Ajaccio cours Grandval St-Etienne Centre Deux

Magasins ouverts dimanche 23\* et lundi 24 décembre

#### L'INSTALLATION DE NOUVEAUX MISSILES NUCLÉAIRES EN EUROPE OCCIDENTALE

#### Le P.S. ne votera pas la motion de censure communiste qui condamne les décisions de l'OTAN

M. François Mitterrand devait, jeudi après - midi 20 décembre, développer à la tribune de l'Assemblée nationale les propositions du P.S. sur le désarmément dans le rende et appliquer les retenns le monde et expliquer les raisons du refus des socialistes de voter la motion de censure déposée par

M. Leurent Fabius, porte-parole du P.S. a, en effet, indiqué mer-credi soir à l'issue de la réunion du bureau exécutif que les socia-listes ne voteront pas cette mo-tion de censure pas plus qu'ils ne participeront à la manifestation organisée jeudi en fin d'après-midi à l'appel du P.C. et de la C.G.T.

Toutefois, les dirigeants socia-listes ont chargé M. Pierre Béré-govoy, secrétaire national chargé des relations extérienres, d'adresdes relations extérieures, d'adresser rapidement à la direction communiste des contre-propositions précises afin d'élargir le débat à l'ensemble des questions relatives à la sécurité, au désarmement et à la paix, non seulement en Europe mais dans d'autres parties du monde, par exemple, a précisé M. Fabius, au Cambodge.

Le parti socialiste, a souligné M. Fabius, par reproche pas seu-

M. Fabius, ne reproche pas seu-lement aux communistes de limiter la riposte à la décision de l'OTAN, mais critique égale-ment la manière « totalement unilatérale et sans aucune consul-tation ni délai », dont le parti communiste avait fixé l'ordre du communiste avait fixé l'ordre du jour, le lieu et l'heure des ren-contres proposées. Cette convoca-tion, estiment les socialistes, « intervient alors que, sur des questions brâlantes de la vie so-ciale et politique française, les dirigeants communistes refusent les actions communes que pro-posent les socialistes sur le terposent les socialistes sur le terrain des luties. Elle intervient dans un climat, et après des déclarations très hostiles au P.S., qui constituent sans doute la façon la plus sûre de fatre échouer la procédure. D'alleurs, de nombreuses organisations contactées par le P.C. ont adopté la même position que le P.S. s

Le parti socialiste, a ajouté son porte-parole, tiendra inforson porte-parole, tiendra infor-mées l'ensemble des organisations - syndicats, mouvements, essociations — concernées par cas problèmes. « Enfin, a indiqué M. Fabius, des contacts seront

pris avec des représentants de l'Internationale socialiste pour que des initiatives concrètes soient prises afin de servir cette grande cause à laquelle les so-

credi sur France-Inter, a déclaré que le P.S. est prêt à engager des discussions sur le désarmement avec le parti communiste, à con-dition que l'on ne se borne pas à demander aux Etats-Unis de retirer leurs fusées sans que la même démarche soit effectuée auprès de l'Union soviétique. Après avoir souligné que les armes nucléaires soviétiques sont armes nuclearies sovienques sont notamment pointées sur les villes et, les installations militaires françaises, le premier secrétaire du P.S. a émis le souhait que cesse la course aux armements et que les fusées nucléaires amé-

#### L'INTERPELLATION

Livitaritation, régi par l'article 155 du réglement de l'Assemblée nationale, est une survivance des dispositions qui, sous les (II° et IV° Républiques, permettalent à un député de demander, à tout moment, au gouvernement, des explications sur tel ou tel aspect de sa politique: y était seulement tenu de remettre su président de l'Assemblés une demande écrite expliquant blés une demande écrito expliquant sommairement l'objet do son inter-pellation. Cette demands était immédizement notifiée au gouvernement et l'Assemblée en était informée. La discussion de l'interpellation pouvait être suivie d'un vote, soit que le gouvernement pose la ques-tion de confiance soit que le vote sur l'ordre du jour prenne le sens

y avoir interpellation sans dépôt d'une motion de censure, confor-mement au principe seion lequel le gouvernement ne peut être renversé que par une majorité positiva, résnie sur un même texte et supposée capable d'assumer le pouvoir à la place de la majorité en place. C'est la première fois, depuis 1958, que l'article 156 du règlement de l'Assem-

#### Aux Pays-Bas

#### Le gouvernement a pû éviter la crise

Correspondance

La Haye. — Le gouvernement néerlandais a évité, dans la nuit cembre, la crise dont il était menacé à l'occasion du second débat parlementaire sur la modernisa-tion de l'arsenal nucléaire de

#### LE CHIEF DU CABINET MILITAIRE DU PREMIER MINISTRE EST PROMU VICE-AMIRAL

Sur la proposition de M. Yvon Bourges, ministre de la défense le conseil des ministres du mer credi 19 décembre a approuvé les promotions et nominations sui-vantes dans les armées :

• MARINE. — Sont promus : vice-amiral, le contre-amiral Pierre Lacoste : contre-amiral, le capitaine de valuesau Claude Corbier.

[Né le 23 janvier 1924 à Paris, commandant l'escorteur d'escadre « Jaureguiberry » en 1967. adjoint au chef du cabinet militaire du ministre de la défense en 1975, commandant l'Ecole supérieure de guerre navale en 1976, Pierre Lacoste est chef du cabinet militaire du premier ministre de pu la octoministre depuis octo-

TERRE — Sont promus : général de division, le général de brigade Charles Llamby; général de brigade, le colonel Pierre de Quengo de Touquedec.

AIR. — Sont promus : général de brigade aérienne, les coloneis Phi-lippe Sander. Pierre Eubao, Jacques Lemaire et Armand Turcq.

e BERVICE DE SANTE. — Sont promus : médecin général avec le grade de général de brigade, le méde-cin-chef des services de classe normaie Raymond Gavarrino, nommê commandant l'école nationale des élèves-officiers de réserve du service de santé, et le médecin-chef des

élèves-officiers de réserve du service de santé, et le médecin-chef des services de classé normale Plerre Bourrel; pharmacien-chimiste général avec le grade de général de brigade, le pharmacien-chimiste-chef des services de classe normale Claude Joudrier, nommé chef des services pharmaceutiques et chimiques du 1° corps d'armée et de la 6° région militaire (Metz).

Sont nommés : directeur du services de santé de la 2° région maritime (Brest), le médecin général médecin-chef des services de fonctions de sons-directeur du personne) à la direction centrale du service de santé, le médecin général, médecin-chef des services de classe normale Charles Bhrhart; directeur adjoint du service de santé de la 5° région militaire (Lyon), le médecin général médecin-chef des services de classe normale Charles Bhrhart; directeur adjoint du service de santé de la 5° région militaire (Lyon), le médecin général médecin-chef des services de classe normale Prançois Guillot.

cialistes français sont attachés : le désarmement, la détente, la sécurité et la paix » M. Mitterrand, interrogé mer-

ricalnes, tout comme les sorié-tiques, disparaissent du sol de l'Europe.

d'un vote de confiance. Sous la Ve République, Il ne peut

l'OTAN. Cent quarante-sept des

cent cinquante députés assis

texte exigealt que le gouverne-ment de coalition (chrétiens-démocrates et libéraux) refusât

l'installation sur le territoire nécriandais de fusées nucléaires

Le gouvernement de M. Van Agt a finalement recueilli. au terme d'un débat qui a duré plus de quatorze heures et qui a été en-tièrement télévisé, le soutien de

l'ensemble du groupe parlemen-taire chrétien-démocrate. L'oppo-sition socialiste espérait pouvoir compter sur le renfort d'une dizaine de députés de ce groupe, qui avaient déjà fait défection à la majorité lors d'un précédent scrutin sur le même sujet de

scrutin sur le même sujet (le Monde du 8 décembre).

Ainsi se sont dissipés les doutes sur la survie du gouvernement de M. Van Agt, formé il y a exac-tement deux ans. Ni les chrétiens-

démocrates ni les libéraux n'ont tous été convaincus par l'argu-mentation de M. Van Agt en fa-

veur d'une réponse affirmative à la demande américaine, mais la volonté d'éviter une crise minis-

térielle — et, donc, des élections anticipées, dans des circonstances

qui, selon de récents sondages, seralent peu favorables à la ma-jorité, en particulier aux libé-raux — l'a finalement emporté.

20to mtquatre-vingt RENE TER STEEGE

tactiques américaines.

sol européen, aux frontières de l'U.R.S.S., six cents nouveaux missiles nucléaires ? » Une telle décision va à l'en-

contre des accords SALT signés le 18 juin par Carter et Breinen et qui consacraient l'équilibre des jorces militaires entre l'U.R.S.S. et les Ktats-Unis taient à la séance. La principale motion de censure déposée par l'opposition de gauche a été re-poussée par 31 voix contre 66. Ce

et les Klais-Unis.

> L'Union soviétique a-t-elle,
depuis cette date, renforcé son
dispositif? Les fusées SS-20, que
certains avancent comme précertains avancent comme prétexte pour justifier la décision
de l'OTAN, ont été mises en place
depuis plus de trois ans, c'est-àdire bien avant la signature des
accords SALT. Et Hans Apel,
ministre de la défense de R.F.A.,
a vendu la mèche en déclarant
que la décision de « modernisation » du système de fusées de
l'OTAN a été prise en 1975, c'està-dire à un moment où n'existaient pas encore les SS-20. »
Le directeur adjoint de l'Humanité conclut : « On regrettera ntié conclut : « On regrettera que le parti socialiste, qui prociame si jort son désir d'union, n'ait pas saisi cette occasion d'en montrer la sincérité en participant à la manifestation d'aujourd'hui à Paris. »

● Le parti des forces nouvelles (P.F.N., extrème droite) estime que « une fois de plus, en mani-festant contre les euro-missiles, le parti communiste choisit PU.R.S.S. contre la France, »

TF 1 et la défense nationale.

TF 1 a reçu le 18 décembre le prix Vauban pour l'ensemble de son action en 1979 en faveur de la promotion et de l'illustration de la défense nationale. Ce prix d'un montant de 2 000 francs, est

### Le Monde dossiers et documents

Numéro de décembre

LA C.G.T.

LE MEXIQUE

Abonnement un an (10 numéros):35 F

### Une vieille querelle

Les divergences entre le parti aur les problèmes de défense et sur les ailiances ne sont pas nouvellas. La programma du P.C.F., Changer de cap », adopté en octobre 1971, indiqualt : - La France ne doit pas être engagée dens un bloc militaire, quel qu'il soit. Le nouveau gouvernement prendra donc des France du pacte atlantique (...), orga-nisation pulitico-militaire aux fins agressives, dominée par les Etats-Unia. » Au contraire, seion « Changer la vie », programme du P.S. (mars 1972), la politique extérieure du gouvernement de la gauche devait être menės « sans revenir sur la question de l'appartenance de la France

à l'alliance atlantique ». Les deux partis se rejoignalent, cependant pour préconiser la dissolution des blocs militaires (pacte atlantique et pacte de Varsovie) et l'organisation de la sécurité collective entre tous les Etats européans. Mais, sur la question du désarme ment. la P.S. Indiqualt que, « des son assion au pouvoir, le gouvernedécision d'interrompre la construction de la force de frappe », tandis que le P.C.F. se prononçait, en outre, pour la « liquidation des stocks

Le programme commun de goument, signé en juin 1972, affir-

#### « L'HUMANITÉ » : M. Mitterrand s'aligne sur Washington.

Dans l'Humanité du 20 dé-Dans l'Humanité du 20 décembre, René Andrieu reproche à
M. Mitterrand de reprendre à
son compte « l'argument essentiel
avancé par l'OTAN », à savoir
que « les Américains ont raison
de répondre au réarmement soviétique ». « En somme, écrit-il,
le premier secrétaire du parti
socialiste s'aligne fidèlement sur
Washington. (...) Le malheur,
c'est que la nouvelle argumentation des experts est en contradiction des experts est en contradiction totale avec les propos que
tenaient jusqu'ici les milieux de
l'OTAN. »

René Andrieu cite des propos
de dirigeants américains et

dirigeants américains et est-aliemanda affirmant l'égaovest-aliemands affirmant l'ega-lité des forces des deux blocs ou la supériorité de celles du pacte atlantique. Il poursuit : « Pour-quoi les dirigeants américains, avec l'aval de M. Giscard d'Es-taing et de François Mitterrand, prennent-ils la terrible responsa-bilité de relancer la course aux armements en instaliant sur le sol européen, aux frontières de

attribué par l'association des auditeurs de l'Institut des hautes études de défense nationale.

# rité de la France en tenant compte le cadre d'une défense européenne, de la négociation sur le programme

de l'état actuel du continent européen, le gouvernement fondera sa M. Mitterrand est convaincu que les politique de délense nationale tout à la fois sur la recherche de la sécurité collective et du désarmement, le respect de ses alliances et une réorganisation des forces armées françalses. » Il était précisé que « les problèmes éventuels posés par les obligations résultant de l'appartenance de la France à l'alliance atlantique » seraient résolus avec la « 10ionté d'engager le pays sur la vole bloc politico-militaire ». Le programme commun se pro-

nonçait pour la « dissolution simultanée » (l'épithète était reprise du programme socialiste) des deux blocs et pour une participation active à la conférence eur la sécurité et la coopération en Europa, proposée par l'Union soviétique future conférence d'Helsinki). Il prévovalt que des forces françaises de sécurité collective européen ». Le programme commun annonçait d'autre part, en cas de victoire de force de frappe stratégique » et l' « arrêt immédiat à la fabrication de la torce de trappe française ».

Des différences d'interprétation ne tardaient pas à apparaître entre les signataires de ce programme. En juillet 1973, M. Charles Hemu, responsable des questions de défense au P.S., avant pris part à une controverse sur les expériences nucléaires françaises en soulignant la nécessité de poser « tout le pro-bième de la délense » et de tenir compte, notamment, des évolutions possibles de la politique américaine *l'Humanité* lui conseillait de s'en tenir, en ces matières, au texte de Juin 1972, qui n'étalt « pas loin ». selon le quotidien du P.C.F., de

Quelques mois plus tard, M. Fran-

constituer - une doctrine -.

çois Mitterrand déclarait, sans être démenti par les communistes, que le programme commun comportali quelques remarques importantes sur la non-destruction des stocks = nucléaires constitués par la France. alors que rien de tel ne flaurait dans ce texte. En revanche, le P.C.F. réagissait, au mois de novembre 1973, à une déclaration de M. Hernu indiquant que la future armée française pourrait disposer d'armes nucléaires tactiques. - Cette proposition est contraire aux solutions préconisées par le programme commun », soulignait l'Humanité. L'évolution du P.S. vers la prise en compte de la force de frappe s'amorce officiellement en 1976, le cimté directeur de ce parti examinant des rapports de MM. He Robert Pontillon et Jean-Plerre Cheent, qui s'accordent à estimer que la gauche su pouvoir devra tenir compte du « fait nucléalre » Une même évolution se dessine au P.C.F., où M. Louis Baillot, responsable des questions de défense déclarera bientôt que la défense nucléaire est désormais un fait difficile à ignorer. Au mois de juin, Jean Kanapa déclare, devant le comité central du P.C.F., que, si la participation des communistes au pouvoir en France - pose un problème aux autres pays membres de l'alliance atlantique, la gouverne ment de la gauche - devrait se déclarer prêt à renégocier les termes de cette alliance ». Jean Kanapa se prononce, d'autre part, pour - une politique de détense authentiquement nationale », et il propose de renégocier le programme comm

#### Le rapport Kanapa

aur ces différents points.

s'Solaire un an plus tard. mai 1977, le comité centrel du P.C.F. adopte un rapport de Jean Kanapa, qui marque le ralliement de ce parti. à la force de frappe nucléaire. Les communistes proposent d'actualise le chapitre du programme commun aur la défense, en tenant compte du fait que l'arme nucléaire représents pour la France le seul moyen de dissussion réel, que la crédibilité de cette arme dépend de la capaciti de l'employer sans recourir aux ser vices des systèmes de détection ( de survetilance de l'OTAN et que la défense française ne peut être en aucune façon partagée avec des états-majors occidentaux.

Le revirement du P.C.F., outre qu'il surprend une partie de ses militants prend de court les socialistes, qu n'ont pas encore arrêté leur position en matière de défense. Les négocia tions sur l'actualisation du pro gramme commun, au cours de l'été de 1977, achoppent sur cette question. La « maintenance » de l'arme nucléaire et la stratégie e tous azimuta », préconisées par le P.C.F., intriguent les socialistes, qui soupconnent leurs partenaires de propose une forme d'autarcle ou de neutralisme, voire de s'aligner sur les thèses du pacte de Varsovie. Certains socialistes, prêts à accepter l'arme nucléaire, l'envisagent dans

que le P.C.F. refuse catégoriquement. communistes entendent remettre en cause l'appartenance de la France à l'alliance atlantique et faire jouer sa situation particulière en faveur positions soviétiques.

Les communistes reprochent aux

socialistes de douter de la possibilité d'une défense indépendante et de placer, par conséquent, la sécurité de la France sous le « parapluje - nucléaire américain, M. Georges Marcheis réaffirme toutefois, après la rupture intervenue le 22 sectembre 1977 entre les deux partis, que le P.C.F. ne fait pas de la sortie de l'alliance atlantique la condition d'un accord avec le P.S. Il critique. d'autre part, la proposition faite par M. Mitterrand d'organiser un référendum sur la nucléaire civil et militaire (le premier secrétaire du P.S. renoncé à cette proposition à la veille de l'ultime seance de nécociation, mais la version socialiste du < programma commun actualisé » publiée en janvier 1978 Indique que « la décision finale devre appartenis aux Français -).

La convention nationale du P.S. chargés, en janvier 1978, de définir la politique de ce parti en matière de défense, se prononce pour le - maintien en état - de l'armement nucléaire français jusqu'à la réunion d'une conférence internationale sur le désarmement. M. Mitterrand déclare que la France sera une - alliée loyale », mais non - intégrée », des Américains, au sein du pacte atlantique.

Le XXIII congrès du P.C.F. confirme, en mal 1979, les positions adoptées par les communistes lors

Du côté du P.S., dans le « projet socialiste - actuellement soumis à la discussion des militants, sont reconsées les idées-forces du P.S. ment indiqué que « les socialistes choisissent la voie de la sécurité collective et combattent la prolitération nucléaire .. La France proposera, selon ce texte, la convocation d'une conférence européenne permanente pour la réduction des et des tensions en Europe.

Le projet récuse ensulte « la qui faisait du bloc oriental la seule source du danger ». Il ajoute : « La dimension essentielle de la menace est de voir l'Europe transformée en théâtre d'opération à la seule initiative des superpuissances. La stratéest proposée par les bloca est le corollaire de la sanctuarisation des Deux Grands. On peut se demander si le vrai projet des états-majors effectione et soviétique n'est pas de mener la batallle en Europe en cas d'effrontement Est-Quest. Ainsi s'expliqueraient les recommandations de l'OTAN : rentorcer les forces conventionnelles et développer les armes nucléaires tactiques. ..

Après avoir souligné que le maintien dans l'alliance atlantique - ne peut signifier un acquiescement à la stratégie américaine », le projet se prononce pour « le maintien en état d'une force de dissussion francaise Indépendante, élément d'une sécurité collective conçue à l'échelle de

PATRICK JARREAU.

Lirak commande vingt-quatre nouveaux Mirage-F1

#### Le Qatar achète six avions d'entraînement Alpha-Jet

La France vient de conclure avec deux pays du Proche-Orient d'importants marchés d'armements aéronautiques : il s'agit de la vente de vingt-quatre avions de combat Mirage-Fl à l'Irak, et celle de six avions d'entraînement Alpha-jet au Qatar. Ces deux appareits sont conçus par la société Dassault-Breguet, qui attend, pour cette année un attend, pour cette année, un montant des commandes nationales et étrangères supérieur, en valeur absolue, à celui de 1977, la

meilleure année enregistrée à ce jour par la société privée.

Avec l'Irak, il s'agit d'un contrat qui complète celui de juil-let 1977 par lequel la France a déjà accepté de fournir à Bagdad trente-six intercepteurs Mirage-F1 de défense aérienne, dont les premiers exemplaires devraient lui être livrés au début de l'an prochain, Il avait été entendu, à l'épo-

que, que l'Irak annoncerait ultérieurement la commande trente-six nouveaux Mirage-Fl. L'accord qui vient d'être conclu ne porte que sur vingt-quatre exemplaires supplémentaires de cet intercepteur. Il semble que l'Irak alt préféré réduire d'une douzaine de Mirage-Fi sa deuxième commande pour mieux se préparer à un achat du Mi. rage-2000 lorsque le nouvel avion de combat de Dassault-Breguet sera opérationnel.

La commande nouvelle de l'Irak porte à six cent quatorze le nom-bre total de Mirage-F1 achetés par la France et la clientèle étrangère. Avec l'Irak, les clients exté-

gere. Avec l'Irak, les clients exté-rieurs sont la République sud-africaine, l'Espagne, le Koweit, la Grèce, la Libye, le Maroc, l'Equa-teur et la Jordanie.

Avec le Qatar, il s'agit de la vente de six biréacteurs d'entrai-nement et d'appui lèger Alpha-jet que Dassault-Breguet construit avec des industriels guert-alleque bassant-breguet construit avec des industriels ouest-alle-mands. C'est la première fois qu'un Etat du Proche-Orient commande un tel appareil et le contrat a pu être signe malgré la

concurrence d'une société britan-nique, avec l'avion Hawk.

Si l'on exclut la France, qui envisage d'acheter au total deux cents exemplaires, l'Alpha-Jet a été commandé à ce jour par la République fédérale d'Allemagne (cent. soixente-quinze), la Belgique (trente - trois), le Maroc (vingt-quatre), le Nigéria (douze), la Côte-d'Ivoire (six) et le Togo

(cinq).

Pour l'année qui s'achève, les dirigeants de Dassault-Breguet prévoient un montant des prises de commandes, françaises et étrangères, pour les matériels ci-vils et militaires, qui devrait s'élèver à 13 500 millions de francs au lieu de 10 550 en 1978. A l'exportation, seule, ces prises de commandes sont évaluées à 10 600 millions pour 1979. L'année en cours, si ces estima

tions se confirment, devrait pré-senter un montant record des prises de commandes, l'année la plus favorable (1977) ayant tota-ilsé 13 570 millions de francs. En réalité, cependant, compte tenu de la dégradation monétaire, il s'agit d'une stagnation des résul-

tata. En 1979, si l'on exclut les der-nières commandes de l'Irak et du

Qatar, les contrats importants dans le domaine militaire ont été ceux de la Jordanie (trente-six Mirage-Fi), du Pakistan (trente-deux Mirage-5, la version simpli-fiée du Mirage-III), de l'Inde (vingt Jaguar), du Nigéria (douze Alpha-Jet) et du Chili (seize Mi-rage-50, la version du Mirage-III équipée du réacteur du Mirage-F1).

Pour faire face à l'ensemble de

rour faire face à l'ensemble de ces contrats, la société a prévu d'augmenter les cadences de fabrication de ses avions. C'est ainsi que le Mirage-FI, de cinq exemplaires par mois actuellement, passera à six en 1980 et à huit en 1982, tandis que les cadences de l'Alpha-Jet seront de douze exemplaires par mois en 1980, contre onze cette année. Le Mirage-III, avec ses versions

dérivées, continuera d'être pro-duit alors que la commande de l'armée de l'air française — la première dans le temps — remonte à octobre 1958. Vingt-etun an après, le Mirage-III est construit à un exemplaire et demi par mois et cette cadence sera portée à quatre en 1982. A cette date, si les industriels tiennent les délais le Mirage 2000 const les délais, le Mirage-2000 peut prendre la relève.

#### Des marchés pour le Mirage-2000 ?

Si l'on en croit les dirigeants de la société, le plan de charge est assuré jusqu'à l'été de 1981 avec les commandes en carnet. avec les commandes en carnét.
L'an prochain, une prospection
active du marché étranger sera
entreprise pour commercialiser
éventuellement le Mirage-2000
retenu, pour l'instant, par la seule
armée de l'air française. On sait,
en effet, que l'Australie a écarté
cet avion, lui préférant deux modèles a mericains jugés plus
adaptés à ses missions de défense, et que Dassault-Breguet
s'est retiré volontairement de la
compétition au Canada face à la
rivalité de deux appareils américains.

Cependant, les dirigeants du groupe privé croient pouvoir affirmer que le marché austra-lien ne leur est pas définitivement ferme surtout, comme il en est question, si le gouvernement de Canberra a l'intention de renouveler ulterieurement son parc d'avions d'entraînement.

Les deux clients étrangers sus-ceptibles de manifester prochai-nement leur intérêt en faveur du Mirage-2000 sont, en Europe, l'Espagne et la Grèce. Le premier de ces deux pays pourrait toute-fois choisir de partager sa commande, à égalité, avec les Etats-Unis qui lui fourniraient le F-16 de General Dynamics, ou le F-18 de Northrop-McDonnell --Douglas,

JACQUES ISNARD.

● ERRATUM — Dans le Monde date 20 décembre, une erreur typographique nous a fait écrire que les avions Mirage F-1 de l'armée de l'air française totalisalent, à ce jour depuis leur entrée en service, dix mille heures de vol. Il s'agit en réalité de cent

dien an participe an le dien. roden de la France repondents et sapurifiques de l'especialiste en ce qui en ma ce qui en

confus onu change de suse callente de l'Allente de taire on Victor Les Oralests ar a politima

africani de la France Sont eur bei er fernetion derinte nestre de affinires etrange NOZT POR

1000 STATE OF THE STATE

M. GALLEY : nous ne nous carols d nos augus T M GAL-

12 10 10

Eta: enames

1-11---

S Reput

and design the days

2540 ASQ 44.2

000 ne. 4-

ojus de Ojus de

"Ud!an

entre ......

m airean

= a/rwg·ng; saires qui che lables projett

figue gues ce-Equa-TOUS OFFICER Tre emee. a cent cursiz Etala Te cognère Dermet 1 France Cents COLL P. A. 70Renier i ares exem-

M. Gallan Tale la racca la rac M. MESSMER IL

e oppement

Laires Pil

intervention militaire et M MESSAGE S.P.P. Moreller salara du règne du mant la salara du règne du mant la salara du règne du mant la salara di salar France don; son can 2 avec d'au-

> Les boutiques mux de Cas des 7 et 23 place 16 seront ouver

de 10 h à 20 ha jusqu'au 29 dece ) compris le dime

LE MONDE — Vendredi 21 décembre 1979 — Page 13

Le Monde

OCCIDENTALE

Committee of the second second

With the second second

Bearing to the second s

A THE RESIDENCE TO SECURITION OF THE PERSON OF THE PERSON

lutur achete

mirainement Alpha-li

1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986

mer will be a service of the service

elle

# politique

### LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

### M. François-Poncet: l'Afrique aux Africains, ce n'est pas l'Afrique aux autres

Une quinzaine d'orateurs et guère plus d'au-diteurs ont participé au grand débat consacré mercredi soir 19 décembre à la poli-tique africaine de la France. Aux discours redondants et soporifiques de ses partisans, l'opposition — ou ce qui en tenait lieu — a répondu par des réquisitoires outranciers ou confus. Le seul intérêt des propos échangés a tenu à l'échange de vues courtois entre MM. Messmer, Guena et François-Poncet sur les mérites et les limites de l'intervention militaire en Afrique. Les orateurs du R.P.R., qui

ont une longue expérience du continent, ont fait de prudentes remontrances sur les limites ou l'inefficacité de certains « coups de pouce » — notamment au Tchad, dont M. Messmer voit l'avenir sous des couleurs très sombres. Au terme du débat, le ministre des affaires étrangères leur a donné acte que l'intervention • ne doit pas être un procédé habituel ». C'est bien le moins, on en conviendra.

Du côté de l'opposition, M. Chevenement avait le redoutable honneur de prononcer le réquisitoire et de dire quelles leçons on pouvait

tirer de l'affaire des diamants. Il l'a fait dans son style brouillon et décousu, affaiblissant une argumentation qui eut du être solide et ne réussissant — ce qui semble chose aisée — qu'à mettre en fureur le ministre des affaires étran-gères. Celui-ci, en dénouçant la « petitesse » et · médiocrité · de l'intervenant, est parvenu à

abaisser encore le niveau du débat. Restait, du moins, le numéro de comique troupier du général Bigeard balayant d'une main généreuse les revers d'un complet veston vierge de médailles — « J'en ai partout. » — ou

évoquant ses trente mois en Centrafrique -Avec le lieutenant Bokassa, mes respects mon colonel.... Le tout pour conclure, ce qui n'était pas si mal vu : « Nous ne sommes pas sortis de l'auberge.

Sans cet instant de détente les très rares auditeurs - un seul diplomate africain assistait la dépression qu'inspire le spectacle de la repré-sentation nationale débattant d'un sujet

P.-J. FRANCESCHINI.

Le débat sur la politique d'abord, où, à l'intérieur de ses africaine de la France s'ouvre mercredi 19 decembre par une déclaration du ministre des affaires étrange-

M FRANÇOIS-PONCET résu-me les objectifs poursuivis par la France sur le continent afri-cain et indique notamment : « De grace, que l'on cesse les procès d'intention, la vision anec-dotique, réductrice et abaissante. les allusions gratuites, toutes choses qui voudraient embarraschoses qui voudraient embarrasser le gouvernement et qui sont
surtout blessantes pour les Africains qui les entendent. La
France ne poursuit aucune visée
hégémonique, de quelque nature
ou sous quelque forme que ce
soit. » « Ii n'y a pas, ajoute-t-il,
d'ingérence de la France dans les
affaires des pays africains. Nous
nous interdisons tout jugement
sur le choix des peuples, Notre
aide est et restera exempte de
toute condition politique. Elle toute condition politique. Elle continuera de respecter la souve-raineté de nos partenaires. »

Abordant les problèmes de sé-curité, M. François - Poncet indique que ceux-ci ont « brulaindique que ceux-ci ont « brula-lement changé de nature en 1975 ». Il note à cet égard deux aspects. « Le premier, déclare-t-il, est qu'à l'égard des pratiques coloniales anciennes les moins admissibles, et pour la première jois depuis/cette époque définiti-vement révolue, sont apparus en Afrique de véritables corps expé-ditionnaires venus de loin, de très loin. On peut en évaluer les effectifs à cinquante mille homeffectifs à cinquante mille hom-mes. Ce chiffre donne la mesure du problème ainsi créé et des risques qui en découlent pour la stabilité du continent noir.

» Le second est que se sont constitués ici et là, dans des pays qui n'en avient manifestement qui n'en avient manifestement pas l'usage, d'importants arse-naux d'armes modernes. » Le ministre des affaires étrangères demande comment la France pouvait ignorer les appels qui lui étaient lancés et indique : « Elle ne l'a pas fatt, mais elle n'agtiqu'à la demande des autorités établies et reconnues, dans le respect de l'indépendance et de la souveraineté de chacun des Etats. » M. François - Poncet énumère ensuite les quatre pays il. ce n'est pas l'Afrique aux où la France est intervenue mili-tairement : « En Mauritanie, dicte l'amitté africaine. » énumère ensuite les quatre pays où la France est intervenue mili-

connues, nous avons contribué à maintenir l'intégrité de ce pays et à l'aider à sortir dans des conditions approuvées par la communauté internationale d'un

conflit qui, fondamentalement, ne la concernait pas. » Au Zaïre ensuite, où, par deux jois, en 1977 et 1978, nous avons aide le gouvernement à faire face à une agression d'origine exté-rieure qui menaçait l'intégrité du pays. Cette intervention, stricte-ment limitée, a favorisé le retour à la paix intérieure et le rapprochement avec tous les pays voi-

» Au Tchad : nos troupes avaient quitté le pays en 1975 à la demande des autorités; elles y sont revenues en 1978 à leur demande pour faire face à une action dont chacun sait qu'elle était venue de l'extérieur. Nos forces ne sont jamais intervenues dans les affrontements. En revandans les affrontements. En revan-che, nous avons contribué à la réconciliation nationale. Nous avons retiré la moitié de nos for-ces. Nous ne maintenons le sur-plus qu'à la demande expresse et rétiérée du gouvernement qui, pour la première jois, représente toutes les tendances.

» En Centrafrique, en dernier lieu, où une intervention limitée a permis, sans effusion de sang, de mettre un terme à la silvation exceptionnelle que des Africains qualifiés et dûment mandatés avatent au prélable — mais ce préalable était nécessaire — constatée. La République Centraconstatée. La République Centra-fricaine a retrouvé aujourd'hui sa place auprès des autres pays africains. Je rappelle en outre que le gouvernement français a décidé, avant-hier lundi, de reti-rer une des trois compagnies qui avaient été envoyées à Bangui. Les effectifs français en Répu-blique Centrafricaine ne sont plus autourf'hui que de trois cent blique Centrafricaine ne sont plus aufourd'hui que de trois cent soizante-dix hommes sur un territoire d'une superficie supérieure à celle de la France. A qui ferat-on croire qu'il s'agit d'une expédition coloniale, d'un enlisement ou d'une mise sous tutelle?

3 Tels sont les cas où nous sommes intervenus. On peut dire que, sans notre aide, quatre pays auraient sombré dans l'anarchie ou nerdu leur indépendance. ou perdu leur indépendance. » « L'Afrique aux Africains, conclut

dégradation de la situation? Nos avions et nos instructeurs en Mauritante ont-ils sauvé le gou-vernement de Moktar Ould Daddah? »

En ce qui concerne les pays francophones, M. Messmer assure : « Dans ces pays donnons la préjèrence aux actions les plus urgentes et les plus utiles. plus urgentes et les plus utiles, c'est-à-dire la nourriture des corps et des esprits. » Après avoir insisté sur la nécessité de ne pas « disperser exagérément notre action », il ajoute : « Ce n'est pas respecter les Africains, ni les Français, que de se prêter à une mascarade dispendieuse comme le sacre de Bokassa !"— ou à des opérations du même genre. En rejusant de voir la corruption, on finit par l'encourager. Je ne suis

Selon M. GREMETZ (P.C., Somme), la France se doit d'être le parténaire privilégié de l'Afrique dans le domaine de la coopération. Il faut, déclare-t-il, que « notre pays appuie la lutte de tous les peuples dits « sous-dèveloppes » pour un véritable ordre international ». Evoquant « le respect de l'indépendance des peuples africains » de la France. peuples africains » de la France, il observe: « Disons sans atten-dre que renverser Dacko pour installer Bokassa, puis renverser Bokassa pour réinstaller Dacko, n'a que peu à voir avec la noningérence et le respect de l'indé-pendance, même s'il est clair que nous ne pleurons pas la chuie du tyran. » Dénonçant « le rôle de gendarme de l'impérialisme dans cette région du monde » rempli, selon lui, par la France, il ob-serve, d'autre part, que les délé-gations du CNPF, se « succè-dent » en Afrique du Sud et charbon d'Afrique du Sud extrait avec le sang et la sueur des mi-neurs noirs et nous fermons dans le même temps les mines en France. » M. Gremets assure que a les groupes d'intervention exterieurs autonomes, formés de militaires de métier, c'est le pen-dant français de la force d'intervention que Carter met en place aux Etats-Unis »,

Le député communiste affirme enfin que la « politique d'agres-sion » du gouvernement français sun s du gaveriement inducas vise quatre buts : « Maintenir les intérêts des grandes firmes fran-çaises ; maintenir au pouvoir des régimes qui s'accommodent de la domination néo-coloniale, entraper le mouvement d'émancipation sociale et politique des peuples; enjin, être la pointe avancée de

pas de ceux qui s'opposent à toute crité et à la petitesse qui sans intervention militaire outre-mer, doute vous caractérisent » intervention militaire outre-mer, et je respecte le courage civique de ceux qui décident, comme le courage physique de ceux qui agissent sur le terrain. » « Mais, observe-t-ll, toute action de jorce en Afrique doit avoir un motifindiscutable et être strictement timitée dans l'espace et dans le temps, donc brève et ponctuelle. Ce jut le cas au Zaire: ce n'est le cas d'aucune des trois interventions actuelles: Tchad, Mauritante, Centrafrique. » M. Messmer cooclut que l'intervention militaire ne doit pas devenir « un procédé habituel ». Il ajoute: « Une intervention militaire est «Une intervention militaire est toujours la conséquence d'un échec politique, et il est τατε qu'elle puisse le τέρατετ.»

#### M. GREMETZ (P.C.): des protectorats

l'impérialisme. » M. Gremetz dé-clare en conclusion : « Il n'est pas admissible à notre époque que l'on considère encore des

que l'on considère encore des pays africains comme des prolectorais. »

M. GRANET (app. U.D.F.,
Aube) estime que, dans ce débat.
il s'agit de l'Afrique mais aussi
de la France. «La France, précise-t-il, qui peut abdiquer et se
recroqueviller frileusement et
petitement dans son Hezagone.
Ou la France qui ne renonce
pas à l'universalité de son message et de sa présence. » « Lorsque
nous parions du rôle spécifique sage et ae sa presence. Se Lorsque nous parions du rôle spécifique français, ajoute-t-il, nous entendons par là ni le rôle russe, ni le rôle américain, ni un rôle de neutralisation à la finlandaise. Là comme ailleurs, notre objectit et un monde multipolaire suite de la comme de multipolaire. La comme ailleurs, notre objec-tif est un monde multipolaire. » Le porte-parole du groupe UDF, indique que le slogan «L'Afrique aux Africains», « in-lassablement répété par le prési-dent de la République », gêne « tous ceux qui veulent assurer leur emprise sur l'Angola ou sur la comp de l'Atrique et ce plaleur emprise sur l'Angola ou sur la corne de l'Afrique, et ce slogan les gêne d'autant plus qu'ils échouent dans leur tentative de domination. » « Les uns, poursuitil, nous disent qu'à Kolwezi nous so m m es les mercenaires des Américains, tandis qu'à peu près à la même époque on nous accusuit à Addis-Abeba, parce que nous maintenions des relations correctes avec le régime en place, de trahir le monde libre. » « Le général de Gaulle, poursuit de trahir le monde libre. » « Le général de Gaulle, poursuit M. Granet, déjà avait eu à faire face à ces feux croisés. L'ose croire que ceux qui revendiquent son héritage reconnaîtront la continuité de la politique gouvernementale, et donc sauront la défendre. »

w Je regrette, monsieur le mi-nistre, que vos propos soient si peu ceux d'un diplomate!, répli-que M. J.-P. CHEVENEMENT. Votre réaction mont re que reaction montre que fai frappé fuste. » A sjoute : a A existe une interpénétration entre grandes sociétés françaises et étrangères, entre leurs représentants sur place, la colonie française, la bourgeoisie et les dirigeants lo-caux. Tout cela forme un bloc huilé par la corruption et pro-tégé, en cas de malheur, par l'in-terperiton man multipe de la

nuite par la corruption et protégé, en cas de malheur, par l'intervention manu militari de la
France. »

Après M. FONTAINE (N.I.,
La Réunion), qui assure que la
France « n'a pas à rougir de
ce qu'elle fait en Afrique »,
M. GUENA (R.P.R., Dordogne)
affirme que la politique africaine
de la France « ne doit pas être
en contradiction avec notre diplomatie dans le reste du
monde ». Il indique que « l'Afrique aux Africains », cela doit
être moins un slogan qu'une conviction ». « Ne nous posons pas
poursuit M. Guéna, comme le
rempart de l'Occident en Afrique
jace nux menées soviétiques, cubaines ou chinoises ». Evoquant
l'intervention française en Centrafrique, le député de Dordogne
observe : « Il n'est pas convenable de se saisir d'une telle action pour lancer une opération
de notiture intérieure contra la tion pour lancer une opération de politique intérieure contre le

gouvernement. »

M. BORDU (P.C., Seine-et-Marne) déclare que le fonds d'aide et de coopération est « en quelque sorte le relais du capital privé des multinationales et leur assure le bon terrain pour des investissements plutôt assurés ».

M. FERETTI (U.D.F., Moselle) rélute les critiques dont a fait

M. MARIN (P.C., Vaucluse) affirme qu'il n'est pas possible de comprendre les prises de position du gouvernement français à l'ONU « sans se référer à la collaboration de la France dans jous les domaines uvec les Etals racistes d'Afrique australe ».

M. LONGUET (U.D.F., Meuse) se félicite des « relations personnelles » avec les dirigeants africains du gouvernement français.

Répondant aux orateurs, le ministre des affaires étrangères, évoquant la situation au Tchad, indique : « Au-delà de la pair civile, c'est la rie humaine qui dépend du maintien de quelques jorces françaises, afin de laisser la porte ouverte à la réconciliation des différentes ethnies. » M. FRANÇOIS-PONCET affirme d'autre part : «La molitique afrid'autre part : «La politique afri-caine de la France n'est pas critiquée en Afrique, sauf par ceux dont les appétits sont bien

connus. M. GALLEY affirme ensuite:

«La France n'est jamais intertenue en Afrique que dans des
conditions indiscutables. Après conditions indiscutables. Après avoir indiqué que les troupes françaises évacueront le Centrafrique des que la gendarmerie et l'armée de cet Etat « seront reconstituées », le ministre de la copération évoque « les ragois colvortés par des chroniqueurs de bas étage » que M. Chevènement a, selon lui, repris à son compte. Il ajoute que les propos du député socialiste « témoignaient d'un mépris entaché de né o - coio n'alisme, voire de racisme, » racisme. »
« La vérité, répond M. CHEVE-...

NEMENT, c'est que vous considé-rez l'Assemblée nationale comme une endroit où il faut étouffer les critiques, sous prétexte d'appeler à la décence. > La séance est levée jeudi 20 décembre, à 2 h. 55.

#### LE DIFFÉREND ENTRE LE M.R.G. ET M. HUNT

M. François Massot, député ap-parenté socialiste des Alpes-de-Haute-Provence, membre du Mouvement des radicaux de gauche, a évoqué mercredi 19 déinvestissements piurus amoselle)
M. FERETTI (U.D.F., Moselle)
réfute les critiques dont a fait
l'objet la politique africaine de la guelle, a évoqué mercredi 19 décembre, au cours de la séance consacrée aux questions d'actualité, le différent qui oppose son parti à M. Pierre Hunt, porte-parole de l'Elysée (le Monde du 19 et du

au cours de la séance consacrée tribune qu'à celle de l'O.U.A. et de l'O.W. n

M. LECMOINE (P.S., Bure-et-Loir) déclare notamment: «.La questions essentielle n'est pas de savoir ce que la France peut faire pour l'Afrique, et bien souvent dux dépens de l'Afrique, mais ce qu'elle peut faire avec les peuples africains n.

M. Kavier DENIAU (app. R.P.R., Loiret) évoque le rôle et les moyens dont disposent les organismes de francophonie, et les moyens dont disposent les organismes de francophonie, et l. M. Bernard DESCHAMPS (P.C., Gard): « Vous aides politiquement et militairement le Maroc dans son entreprise de dépecage du Sahara occidental, espérant en outre déstabiliser l'Afrique elleméme. »

M. BIGÉARD (app. U.D.F., Meurthe-et-Loire) assure que la politique et de conseil d'administration des bandes d'enregistrement lorsque celles-ci ont été réalisées par des sociétés privées — ce qui est le cas ici — ne serait-ce que est le cas ici — ne serait-ce que est le conseil d'administration doit et evous en tentr qu'une indiscréttion a été commiss. Si c'est vrai, elle est condamnable et le conseil d'administration doit pouvernement français en Afrique est « lucide, costragues et déterminée ».

M. MARIN (P.C., Vaucluse) affirme qu'il n'est pas possible de comprendre les prises de position du gouvernement français en Afrique est « lucide, costragues et déterminée ».

M. MARIN (P.C., Vaucluse) affirme qu'il n'est pas possible de comprendre les prises de position du gouvernement français en la frique est « lucide, costragues et déterminée ».

M. MARIN (P.C., Vaucluse) affirme qu'il n'est pas possible de comprendre les prises de position du gouvernement français et de contenu d'une étile conseul d'administration doit pour vérifier que les règles relatives à la diffamation n'ont pas été violèes. Vous avez en efiet fait publier un certain nombre direction de la France dans tous l'acceptaire de la contenu d'une étile contenu d'une étile communique avant different de la communique avant different de la contenu d'une étile contenu le bâtonnier... Or cette commis-sion ne s'est pas réunie, et le bâtonnier en question n'est ren-tré que mercredi matin d'un voyage à l'étranger! »

#### TF 1: le P.S. et les « diamants » de Bokassa.

A l'occasion de l'émission réservée aux formations politiques, ce jeudi 20 décembre, sur TF1, à 19 h. 45, le parti socialiste a cédé son temps d'antenne à deux journalistes. Claude Angeli (le Canardenchainé) et Dominique Jamet (le Quotidien de Paris), invités à parler de « l'affaire » des diamants de Bokassa.

M. Jean-Louis Guillaud, président-directeur général de TF1, a adressé à M. François Miterrand, premier secrétaire du P.S., une lettre, publiée ce jeudi par le Quotidien de Paris, dans laquelle, a compte tenu du caractère particulier » de cette émission, il attire son attention sur la nécessité de « respecter la législation et A l'occasion de l'émission réser-

sité de s respecter la législation et la réglementation applicables, notamment celles concernant l'or-dre public, la protection des per-sonnes et le droit d'auteur ».

● Au cabinet du premier mi-nistre, M. Raymond Guillou, se-crétaire général de la préfecture de la Sarthe, est nommé chef du cabinet de M. Raymond Barre. Il succède à M. Plerre-André Wiltzer récemment nommé consellier chargé des affaires po-litiques et des relations avec le litiques et des relations avec le Parlement (le Monde du 20 dé-

#### M. GALLEY: nous ne nous déroberons jamais à nos engagements

cains suppose « un minimum de LEY, ministre de la coopération, un accord récemment signé avec la République de Guinée-Equatoriale porte à vingt-six le nombre de pays auxquels nous offrons une aide bilatérale privilégiée. » Il observe qu'au ler décembre 1979 onz mille hult cent cinquante-huit agents se trouvaient cains suppose « un minimum de moyens ». Il ajoute : « Pourquoi ce continent serait-il le seul à comporter une majorité d'Etats ouverts à tous vents, offerts à faut appétits? » « Voudrait-oncontraindre nos meilleurs amis à faire appel à ceux pour qui le sous-développement se combat quante-huit agents se trouvaient 1979 onz mille hult cent cinquante-huit agents se trouvaient en poste dans les vingt-six Etats avec lesquels la France coopère, ajoute qu'un programme de bourses et de stages permet. à ce jour, d'accueillir en France plus de trois mille trois cents étudiants et signale qu'il y a « entre certaines villes françaises et africaines des jumelages exemplaires qui aboutissent à de véritables projets de développement

ce continent serait-il le seul à comporter une majorité d'États ouverts à tous vents, offerts à tous les appétits? » « Voudrait-on-contraindre nos meilleurs amis à faire appel à ceux pour qui le sous - développement se combat uniquement à coups de vent es d'armes Kalachnikoff, Sam-? et Mig-19, une horde de conseillers spécialisés et de stages où la formation militaire va de pair avec une mise en condition idéologique dont on connaît l'aboutissedont on connaît l'aboutisse-ment? » Le ministre de la coopération

et africaines des jumelages elemplaires qui aboutissent à de véritables projets de développement
au niveau municipal ».

M. Galley note que la « sécurité indispensable » des pays afri-

#### M. MESSMER (R.P.R.): intervention militaire et échec politique

M MESSMER (R.P.R., Moselle) la politique de notre gouverne-voque la situation qui règne au ahara occidental et au Maroc. « Notre engagement militaire aux

M. MESSMER (H.F.R., Moselle) ia politique de notre gouverne-évoque la situation qui règne au Sahara occidental et au Maroc. puis il indique : «Chacun essaie naturellement d'entrainer la France dans son camp, avec d'au-tant plus d'espoir de réussir que

Les boutiques mut de Cartier des 7 et 23 place Vendôme seront ouvertes de 10 h à 20 heures jusqu'au 29 décembre y compris le dimanche 23

#### MM. CHEVÈNEMENT (P.S.) ET JEAN FRANÇOIS-PONCET polémiquent

S'adressant à M. Galley, M. CHEVENEMENT (P.S., Terri-toire de Belfort) déclare : « Etaittoire de Belfort) déclare : « Était-il plus urgent de faire un long sejour à Banqui que de ventr justifier voire politique devant les élus du peuple? » Il ajoute : « Il a fallu que certains scandales éclaboussent l'Etat, éclatent sur la place publique et que l'impudence de certaine politique atteigne un degré extrême pour que le gou-vernement se sente obligé [en provoquant ce débat] de nous jaire une concession. »

Evoquant la demande effectuée

Evoquant la demande effectiée par le groupe socialiste pour la création d'une commission d'enquête sur la politique africaine, il indique : « Nous aurions pu entendre des ambassadeurs. M. Journiac des agents du SDECE, qui sont cussi parfois ambassadeurs. » A propos de l' « affaire des diamants », le député socialiste déclare : « Jusqu'à présent on s'est contenté qu'à présent, on s'est contenté d'accuser tel hebdomadaire sati-rique d'avoir produit des faux; mais si le président de la Répu-blique se sent dans son droit, que n'intente-[-il un procès? Il va remettre les cadeaux qu'il a reçus à la fin de son septennat : qu'il le josse dès maintenant, s'il en a reçu! » « Est-ce un hasard, ajoute-t-il, si les Etats-clès de motre molifique atripaire cont le notre politique africaine sont le Gabon, la République Centrafri-caine et le Zaire? Ce sont trois caine et le Zaire? Ce sont trois pays à ecups d'État, trois pays minière dont le sol recèle uranium, pétrole, cuivre, manganèse, titane, diamants. » M. Chevènement assure que les rapports Gaulle avec les chefs d'État africains se « nourrisaient d'estime ». « En fait, précise-t-il, il s'agissait de relations monales comme celles de relations morales, comme celles de relations morales, comme celles qui peuvent avoir les membres d'une même jamille. Mais, en jai-sant de Bongo, Bokassa et Mobutu ses initimes, le président de la République est descendu aux cui-sines, ou plutôt, dans les bas-

fonds! » Le député de Belfort poursuit : « Il n'est pas sain que nous soyons passés de la Com-munauté à la « copinité », qu'un ambassadeur de France soit choisi par le président du Gabon parmi d'anciens agents du SDECE. » M. FRANÇOIS-PONCET prend

ce que vous dites inspire le de-goût. Votre intervention n'est qu'un tissu de calomnies et d'at-laques personnelles. Vous tentez de ramener ce débat à la médio-

Jean-Louis LEPIGEON Dominique WOLTON L'INFORMATION DEMAIN STATE OF STA DE LA PRESSE ECRITE AUX NOUVEAUX MEDIA Les transformations: informatisation. banques de données. vidéotex. <u>Les enjeux</u> : l'avenir de la presse écrite, la fonction de journaliste, le statut de l'information. Collection Informatisation et Société nº 5

EDITIONS LA DOCUMENTATION FRANÇAISE 31, quai Voltaire - 75340 PARIS Cedex 07

Eπ ventė en librairie

### LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le débat sur l'interruption volontaire de grossesse

Le texte mis au point conjointement par les députés et les senateurs réunis en commission mixte paritaire et qui a été voté mercredi 19 décembre par l'Assemblée nationale ne modifie la loi de 1975 et le projet voté en première lecture au Palais-Bourbon que sur quelques points, dont l'un est fondamental.

Aux termes des décisions de la commission mixte paritaire, la loi prévoira en ejfet elle-même, avec précision, les conditions dans lesquelles le secteur public devra à l'aventr pratiquer l'interruption volontaire de grossesse. On sait que c'est sur ce point capital que la los de 1975 avait particulièrement achoppé, devant d'une part, le rejus opposé par nombre de medecins hospitaliers à son application, devant d'autre part, l'insuffisance de la volonté politique qui avait préside à sa mue en service. Le gouvernement avait proposé de corriger cette double carence par voie de decret. Le Parlement en a décide autrement. Les centres hospitaliers régionaux et généraux devront a l'aventr, la loi le précise, disposer d'une structure où seront pratiquées les I.V.G. A délaut de la contribution de l'un des services de l'hôpital, une unité « ad hoc » sera créée dans ce but. Ainst, note le rapport de la commission muxte paritaire, « sera résolu le problème de l'application de la loi

Le gouvernement ayant appuyé les conclusions de la commission mixte paritaire, le Sénal devrait à la suite de l'Assemblée adopter ce projet ce jeudi 20 décembre, rendant ainsi définitive la loi de 1975. Une loi que le secteur public devra, à l'aventr. appliquer sans se retrancher derrière le caractère temporaire qu'elle revêtait depuis cinq ans. Et que le secteur privé ne devra plus à l'avenir outrepasser, comme il l'a souvent fait depuis 1975.

CLAIRE PRISSET.

L'Assemblée nationale examine raison », qui comporte « des amémercredi matin, en deuxième lec-ture, le projet de loi rejeté par relatif a l'interruption

volontaire de la grossesse.

M. DELANEAU (U.D.F.), rapporteur de la commission mixte pariementaire, expose les différentes dispositions adoptées par la commission mixte paritaire.

— Dès le début de la grossesse, les femmes pourront disposer « des allocations d'enjants secourus » et des secours en espèces. rus > et des secours en espères de l'aide sociale à l'enfance. Les pénalités prévues par l'article 317 du code pénal réprimant l'avortement illégal sont alourdies pour les médecins et les autres professionnels de la

santė. — Le dossier-guide remis à chacune des femmes qui demandent une LV.G. devra : comporter les adresses des établissements où sont pratiquées les LV.G. et mentionner les principales dispositions de loi ; ces dossiers-guides seront diffusés par les directions départementales de l'artion sanitaire et sociale : Le dossier-guide remis à

l'action sanitaire et sociale :

— La consultation sociale ne pourra, en ce qui concerne les cliniques privées, être effectuée dans le même établissement où l'intervention aura été pratiquée.

— Les commissions « d'aide a la maternité », dont l'Assemblée nationale avait demandé la créa-

tion, sont supprimées.

— Le délai de réflexion d'une semaine, que l'Assemblée avait proposé de majorer de deux jours, est ramene à sa durée initiale La durée pendant laquelle l'établissement sera tenu de conserver les attestations nécessaires à l'intervention est portée de six

mois à un an. Le consentement parental exigé des mineures est maintenu ; celui de l'intéressée sera égale-

ment exigé.

— Les conditions dans lesquelles les hopitaux publics pratique-roni des I.V.G. sont désormais roni des I.V.G. sont désormais prévues par la loi elle-même et non pas par la vole réglementaire. comme le proposait le gouvernement : les centres hospitaliers réglonaux et généraux devront disposer d'une structure spécialisée; à défaut une unité au hoc sera créée ad hoc sera créée.

 La délégation parlementaire our les problèmes de démographle sera commune aux deux Mme Monique Pelletier, minis-

tre de la conditon féminine estime qu'il s'agit d'un texte « de

#### **AUTRES TEXTES VOTÉS**

 CONSEILS DE PRUD'HOMMES Mercredi matin 19 décembre l'Assemblée examine, en seconde lecture, la proposition de loi de M. FOYER (R.P.R., Maine-et-Loire) tendant à modifier certaines dispositions relatives aux conseils de prud'hommes. Ce taxte permet à un conseil de prud'hommes de regrouper des communes dépendant du ressort d'un autre tribunal de grande instance. Après le rapport de tance. tance. Après le rapport de M. DOUFFIAGUES (U.D.F.) et le rejet de plusieurs amendements de l'opposition, l'Assemblée adopte définitivement la proposiadopte définitivement la proposi-tion de loi dans le texte du Sénet.

#### SURSIS D'EXPULSION

L'Assemblée examine ensuite la proposition de loi, adoptée par le Senat, tendant à modifier certaines dispositions du code de la construction et de l'habitation tendant à rendre définitive la legislation permettant de surseoir « aux expulsions de certains occupants de bonne joi ». M. BAUDOUIN (U.D.F. Manche), rapporteur de la commission des lois, indique que le texte voté en commission tend à rendre définitives les mesures prises définitives les mesures prises après la guerre pour remédier à la crise du logement qui sévissait alors et qui, faute d'une autre loi devraient prendre fin au 1<sup>er</sup> jan-vier 1920

liorations notables ».

Dans la discussion générale

M BEAUMONT : N 1... Vai-de-M BEAUMONT IN I., Val-de-Marne) souligne qu'aucun des députés ayant voté contre le pro-jet en première lecture ne fait partie de la commission mixte paritaire MM DEBRE (R.P.R., la Réunion) et FOYER (R.P.R.,

Hauts-de-Seine), notant que le gouvernement n'a accepté e au-cune véritable amélioration s, denonce l'attitude des socialistes au Sénat, qui ont reprussé le projet « au risque de revenir à la loi de 1920 ». M. BOLO (R.P.R., Loire-Atlan-

m. SOLO IR F. LOHE-Alian-tique) affirme que, maigré « sa bonne toi », Mrue Pelietier sera « totalement incapable » d'empé-cher les déviations de ce texte « néfaste ». M. DEBRE assure : a Dans vingt ans, la population française ne comportera qu'un quart de jeunes de moms de vingt ans. Devant ce drame national, la priorité absolue, c'est la vie s la vie »
Selon Mme JACQ (PS., Finis-

tère! · la pseudo-societé libérale avancée vient encore de restreindre les libertés des temmes » Enfin M. FOYER denonce une loi « qui supprime la protection de la vie de l'en/ant conçu » et affirme que « la France est en

train de se suicider ». M MILLET (PC. Gard) dénonce « les excès inquiétants et d'un au-tre âge de la majorité », ainsi que l'attitude des socialistes. L'ensemble du projet est ensuite

adopté dans le texte de la commis-sion mixte paritaire par 270 voix contre 195 sur 475 votants et 465 suffrages exprimés - L Z.

Au sommaire :

(dossier sur le marxisme aujourd'hui) avec Blandine Barret-

Kriegel, Bernard Billaudot, Robert Fossaert, Pierre

Faugeyrollas, André Gorz, Alain Joxe, Georges Labica, Daniel

Lindenberg. Robert Linhart, Alain Lipietz et Jean-Marie

Vincent. Entretiens avec Henri Lefebvre et Serge Moscovici.

L'assaut du CIEL

Marxiennement autres

Dali-circus et Picasso

Le tam-tam électronique

L'expressionnisme allemand

Couverture originale d'Eduardo Arroyo

En vente dans tous les kiosques, 9 F.

Vendredi, du 21 décembre au 4 janvier 1980

par Alain Jouffroy et Jean-Louis Pradel

par Francis Bordat et François Dosse

par Claude-Michel Cluny.

par Dominique Lecourt

LES DISCOURS DE CLOTURE

# La loi précise les conditions de sa propre application M. Chaban-Delmas: le silence ne doit pas être érigé en consentement

Mercredi 19 décembre, l'Assem-blée nationale entend le discours blée nationale entend le discours de clôture de la session d'automne de M. Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale. Il évoque la disposition de l'article 40 de la loi organique relatif aux lois de finances, qui prévoit que « la seconde partie de la loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant le vote de la première partie ». M. Chaban-Delmas indique que le mot « vote » ne permet pas à lui seul de déterminer si la loi organique exige que la première partie de la loi de finances ait été adoptée ou s'il requiert seulement qu'elle ait été soumise « à la délibération et au scrutin ». Il ajoute : « Selon l'interprétation traditionnelle — et incontestée jusqu'ici — des et incontestée jusqu'ici — des dispositions de la loi organique, la loi de finances constitue une unité, et aucune des deux parties (sau) dans le cas. très particulier, que prévoit l'article 44) n'est un ensemble au sens du droit parlementaire. »

Il observe à ce sujet : « En rai-

son de cette ambiguité, et dans l'impossibilité où j'étais de consul-ter le Conseil constitutionnel du fail même d'une jurisprudence élable à la suite d'une demande etable a la suite a une aemanta d'avis que l'avais moi-même pré-sentée en 1961. l'al décidé, des le moment où l'ai choisi de faire poursuivre les débats, que, le jour venu, le saistrais le Conseil d'une demande d'examen de la

paritaire MM DEBRE (RPR... ia Réunion) et FOYER (R.PR... Maine-et-Loire) affirment qu'il y a là «scandale» M SCHVARTZ (R.P.R.! Moselle) plaide pour la définition d'une politique démographique, et mme FRAYSSE-CAZALIS (P.C. Hauts-de-Seine), notant que le gouvernement n'a accepté « aucune de métioration », dèle demande d'examen de la conformité de la lot de finances à la Constitution » (1)

M. Chaban-Delmas déclare ensuité à propos de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution » (La méture de mos institutions, leur physionomne, telles que vingt ans de pratique constitution » (et le lot de finances à la conformité de la lot de finances à la Constitution » (1) ont dessiné les traits, leur esprit en un mot, douvent constituer, en ejfet, le guide du bon usage d'une disposition dont le garde des scenux de l'époque, ainsi que le rappelait récemment le prési-dent du groupe socialiste, avait tenu à souligner devant le comité consultatif constitutionnel le ca-racière à la fois essentiel et exceptionnel, » exceptionnel.»

En d'autres termes. l'article 49 alinéa 3 ne peut être isolé, pour son application, de l'ensemble du contexte institutionnel. Ce conexte, poursuit-il, est celui d'une « Constitution à la lois parlemen-taire et présidentielle ». L'ancien premier ministre observe enpremier ministre o use i ve en-suite : « Que le gouvernement gouverne et que le Parlement contrôle et légifère! L'un est le contrepoids nécessaire de l'autre, nécessaire pour le bon jonction-nement de la démocratie, Aussi, ajoute-t-il, comment-il d'user avec mesure de la procédure prévue au troisième alinéa de l'article 19. Certes, cette procédure est parailement conforme à l'esprit et à la lettre de nos institutions qui

(1) M. Chaban-Deimas a saisi le Conseil constitutionnel le 19 décem-bre.

simple rencontre dans la critique pour renverser le gouvernement; et pluiôt que de mettre en exèrgue le fait que le budget a été adopté sans vote, il est loisible que. L'Assemblée n'est plus omnique ce texte essentiel le gouvernement a engagé son existence même. Mais le rencurs à une disposition qui tend finalement à ériger le silence de l'Assemblée en consentement doit d'e me ur er relimité. Il ne saurait devenir un moyen ordinaire de legifèrer. » moyen ordinaire de legifèrer.»

M. Chaban-Delmas estime que a la procédure en question, essentielle pour les cas exceptionnels, pourrait être dangereuse pour le régime si elle était employée à tout instant », et, évoquant le nècessaire « equilibre des pouvoirs ». rappelle les propos qu'il tenait en juillet 1961 alors qu'il occupait les mêmes fonctions: « Un déséqui-

meni. n.
Le président de l'Assemblée nationale ajoute: « Pour maintenir
dans les rapports entre les poupoirs un tel équilibre, par nature
précaire, il appartient à l'exécutif d'abord que les règles institution-nelles mettent à l'abri des empié-tements, aux groupes de la majorité ensuite de recréer les conditions d'une concertation permanente, sincère, fructueuse, dans le cadre approprié journi par nos institutions. Mais cela n'est pas de mon ressort. Telle est cependant la route à suivre.

M. BARRE: assurer l'efficacité et l'autorité de l'action gouvernementale

Après avoir assuré que le bilan législatif de la session d'automne aura été « d'une grande qualite ». et considéré que « l'engorgement législatif devient intolérable », le legislatif aetient intoleracie n. le premiere ministre ajoute que l'As-semblée a autilement et efficace-ment travaillé ». Il indique à ce sujet : « Il convient que le pays le sache à un moment où l'on en-tend de-ci, de-là des propos sur la dégradation du rôle du Parle-ment propos qui tiennent à des ment, propos qui tiennent à des arrière-vensées évidentes.» M Barre déclare d'autre part :

Les quelques difficultés rencontrees sur des points précis ne doivent pas faire oublier que ces résultats ont été acquis dans un esprit géneral de concertation

entre roire Assemblée et ses commissions d'une part, le gouvernement d'autre part. »

En ce qui concerne l'interpréta-tion de l'article 40 de la loi organique, le premier ministre indique: « C'est au Conseil constitutionnel de trancher, et il le jera.» A propos de l'engagement de responsabilité du gouvernemen sur le budget pour 1980 et le projet relatif au financement de la Sécurité sociale. M. Barre affirme: « Cela n'étatt pas, comme on a pu le dire, pour restreindre en quoi que ce soit les prérogatives du Parlement. Les institutions que le peuvle trançais s'est données et dont il ne cesse de se féliciter ont accordé au gouvernément les

moyens de gouverner et au Par-lement le pouvoir de légiférer et de contrôler l'exécutif. Cet équilibre me parait indispensable et je souhaite qu'il soit rigoureuse-ment observé. Le fait pour le gourernement d'avoir engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale ne me parait pas l'avoir mis en cause. » Evoquant les propos tenus par

M. Chaban-Delmas en 1961, le premier ministre déclare : « Je constate entre premiers minis-tres, à dix-huit ans d'intervalle, une sorte de convergence d'attitude, et il n'y a rien de surprenant à cela compte tenu des
devoirs de la fonction »
« L'article 49, alinéa 3, poursuit

M. Barre, a été utilisé pour faire adopter des textes qui etaent jugés essentiels pour la politique du gouvernement, et il ne vien-drait à l'esprit de personne, pas au mien en tout cas, de l'utilis pour n'importe quel projet de loi, Mais pe ne saurais dissimuler à l'Assemblée que fy aurai recours pour tous les textes importants dont le vote par la majorité ne serait pas assuré. Je préfère la conceration et l'accord entre le gouvernement et la majorité, mais je ne saurais renoncer à une disposition de la Constitution dont le but est, précisément, lors-qu'il s'agit d'une affaire impor-tante, d'assurer Fefficacité et l'autorité de l'action gouvernementale. »

Le premier ministre note en conclusiion que lannée qu s'achève n'a pas été « mauvaise pour la France » et que « celle qui s'ouvre comportera des difficultés ». Il ajoute : « Nous n'avons pas le droit de sacrifier l'intérêt de notre pays à des considérations qui sont bien secondaires par rapport à l'enieu.»

# Seul le pouvoir est sourd

Sur le même thème, il y a dix iours, M. Michel Rolant, secrétaire national de la CFDT. et responsable du secteur écono-mique de la Confédération, déclarait : « La C.F.D.T., suivie par torles les autres organisations, a demandé qu'un autre scénario soil établi (pour la préparation du VIII. Plan), dans lequel la réduction du chomage serait un objectis central et non un résultat. » Et le rapport sur lequel délibère notre troisième assemblée, le Conseil économique et social mentionne dans ses conclusions : « L'emploi restera la préoccupation première au cours de l'année 1980, des années qui viennent comme des années récentes » C'est aussi l'obsession du RPR dans le domaine economique et social.

Paut-il multiplier les citations? Difficile de résister à la tentation ; d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un jeu mais de mettre en lumière les convergences entre le programme du Rassemblement et les objectifs des organisations patronales et syndicales. M. Edmond Maire affirmait, la semaine dernière : « L'absence d ePlan est un véritable crime contre l'avenir du industries. Il faut reprendre l'ofiensive, ne pas abandonner le Plan, alors même qu'on n'en a jamais eu autant besotn. » Le Plan ardente obligation ganiliste M. Ceyrac, à la radio, dimanche. divine surprise déclare : « Nous sommes londamentalement pour le développement de la particinalion. . La participation. legs du général de Gaulle, auquel R.P.R. est si fort attaché, trait caractéristique de notre mouvement, qui a toujours voulu réconcilier le progrès économique et

le progrès social A l'échelle mondiale, le 25 no-

 M Bernard Pons, secrétaire general du R P.R., a annoncé dans ine interview au journal Rhône. Alpes du 21 décembre, que son mouvement présentera à l'opi-nion des thèmes de réflexion dont « la sanction sera constituée par l'élection présidentielle puisque nous nous situons dans une perspective présidentielle ».

. M. Michel Notr. secrétaire national du R.P.R., député du Rhône écrit dans le Progrès de Lyon du 21 décembre : « Je suis étonné par l'absence d'humilité du premier ministre qui a indi-qué, à plusieurs reprises, qu'il ne craini pas la sanction de l'opi-nion publique. Or, telles que jonclionnent auiourd'hui nos institutions, il n'a pas à être sanc-tionné par l'opinion. On ne vole pas pour élire un premier mi-nistre. Le seul à avoir une responsabilité devant le peuple, c'est le président de la Répu-

répondre aux défis des temps nouveaux et à la hausse du pétrole, propose la mise en œuvre d'une sorte de « plan Marshall à l'échelle de la planète. Dès 1977, Jacques Chirac lançait l'idée et le mot, qu' étaient repris comme un élément-clé de la doctrine soumise au « congrès » R.P.R. du 23 septembre 1979. Quant à l'Europe, qui pourrait nier mainte-nant que l'élection d'une Assemblée au suffrage universel aut mis en route, comme le Rassemblement l'avait prédit, une mécanique implacable qui mettra en grandes liznes : elle est conforme pièces la politique agricole commune et achèvera la transformation de la C.E.E. en zone de libre

Pendant ce temps, que fait le

gouvernement? Il se bouche les

oreilles, les yeux et joue au concours de pronostics. Est-ce raisonnable de faire le sourd. quand sa majorité réclame milliards de francs d'économies sur le train de vie de l'Etat, quand il faut, pendant le débat budgétaire, ripler l'impasse 1979, prévoir pour 1980 un déficit qui sera plus près de 50 milliards que de 30? Est-ce clairvoyant de soutirer aux retraitès 1.3 milliard quand la Sécurité sociale pose un problème de 24 milliards et que sa majorité demande une réforme d'ensemble? M. Barre affirme que écart avec l'Allemagne commence à se réduire » et que « la situation de l'emploi s'améliore »; le president de la République déclare que « la France passe au groupe des pays moins vulnérables où elle rejoint des pays comme l'Allemagne jederale et le Japon v. Est-ce réaliste alors que nous connaîtrons en 1979 une hausse des prix double de l'Allemagne et une variation du chômage strictement inverse ; progression de 13 % en France. de 13 % en Allemagne ? L'indice de la production et celui de l'emploi connaissent, c'est vrai e Prance, depuis la rentrée, un répit tout relatif: mais il n'y a pas d'amélioration pour l'inflation ou l'investissement privé productif; est-ce raisonnable de vouloir nous faire prendre une hirondelle d'automne pour le printemps ? Ne savons-nous pas que l'année 1980 sera très dure ; ce n'est pas professer le catastrophisme que de le dire : le pétrole, en hausse de 100 % sur l'an dernier, un choc au moins aussi rude qu'en 1974 l'Allemagne réduisant son activité de près de moitié, l'Amérique débutant une rècession, et le dollar continuant à jouer les Arsène

Lupin monétaires. Va-t-on long-

temps se bander les yeux, jouer

à colin-mailiard quand on ac-

cueille Khomeiny, recevoir un

ayatollah chez soi sans en pré-

février 1979, plusieurs mois après le déclenchement de la révolution iranienne, que la crise pétrolière e portera sur les quantités au lieu de porter sur les prix ». Pourquoi nous laisser entendre tous les six mois que nous allons nous en sortir ou promettre aux Français ale solde de tout compte » pour leurs efforts financiers?

Tout cela n'est pas sérieux : Il faut que cessent ces propos dispersés à tout vent. Une autre politique économique et sociale existe; le R.P.R. en a tracé les aux aspirations qu'expriment les forces vives du pays. Il faut changer de cap. Certes, le Rassemblement pourrait se satisfaire de n'être pas écouté du pouvoir, pulsqu'il est entendu de l'opinion. même si celle-ci n'en a pas toujours clairement conscience. Mals avoir raison ne suffit pas quand il s'agit du destin de la France et des Français.

JEAN MÉO.

#### M. MARCHAIS: le président de la République veut s'arroger le pouvoir de faire les lois.

M. Georges Marchais, secré-taire général du P.C.F., a déclaré mardi 18 décembre devant les parlementaires communistes réunis à Drancy (Seine-Saint-Denisi, que, en utilisant la pro-cédure de l'engagement de res-ponsabilité (article 49, alinéa 3 de la Constitution), « le président de la République, par gou-vernement interposé, veut s'arro-ger le pouroir de faire les lois ».

M. Marchais a ajouté : « Tous les partis représentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, à l'exception du seul parti communiste français, ont appelé en 1958 à voter pour l'actuelle Constitution et pour l'installation du pouvoir des monogoles (.) des monopoles (...).

» Ce sont les partis de droite que sont le R.P.R. et l'U.D.P., mais également le parti socialiste, qui se presentati lui-même à l'époque comme « la figure de » proue de la V° République », qui portent la responsabilité de cette procédure arbitraire de l'article 49-3, procedure contraire à toutes les règles de la démocra-tie puisqu'elle permet l'adoption d'un projet de loi sans aucun note par un préside tout de vote, par un véritable tour de passe-passe, à moins qu'une mo-

» Les députés communistes ne sont en rien responsables de cette situation. Ils ont eu raison de censurer le gouvernement parce qu'il serait inconcerable de laisser adopter de tels projets qui sont des pièces maitresses de la politique antisociale et antinationale du pouvoir, sans que tous les députés prennent leur respon-sabilité et sans que l'opinion publique soit informée de leurs

anciens COMBATTANTS

Le Sénat adopte le projet

Le Senat a sdopte à male

le montes de loi autoritant in ration do traté d'adia prente economique pro-

entre cationale le 4 combre dernier to le Mes

desarrais, farce de la Haute Assemblée anim

to dance study dangers and

motion du groupe socia-

endant a opposer in

PALMERO (PA.

Turbot notre des-turbot notre des-turbot notre des-produite appli-tione est jermanie. Un long penne des-

NARD - RETAIONS

mesage altitude

Athenes

CNP Cheri e

TO TRACEPA

VALSATION - Section EL - VI GRE MINES

1997:ea

content of aux

Junicip.

D'autre part. M. Pierre Scia mane de

Thann praction du conseu and d'Alexon à maitre de « se Maurice Partier secretion saciens-Lorraine \*: 1340 \*: \*: Eand. de poste Interrog Tesennorn, depe Cu Eaut-Rhin -CEtat Reporte

que les informacies de force Pare de Tham Bourges, ancient Bourges, and ancient Bourges, ancient Bo Diesident de l'office societés patriofic

contre la réponse as nombre de mierogamener al de laison et de défente des mieres des vic-tions du mieres des vic-sant une prantère réunion la diagraphic decembre à Calmar

#### Le Sénat adopte le projet de loi sur l'adhésion de la Grèce à la C.E.E.

Le Sénat a adopté à main levee, mercredi 19 décembre, le projet de loi autorisant la ratification du traité d'adhésion de la Grèce à la Communanté économique européenne, projet voté par l'As-semblée nationale le 5 décembre dernier (« le Monde » du 7 décembre) et qui revêt donc, désormais, force de loi. La Haute Assemblée avait auparavant repoussé, par cent quatre-vingt-quatre voix contre quatre-vingt-quatorze, la motion du groupe socia-liste tendant à opposer la question préalable » à ce

igé en consenteny

«L'adhésion produira ejfet le janvier 1981, a indiqué le rapporteur M. PALMERO (Un. centr., Alpes - Maritimes). La concurrence de l'industrie grecque ne doit pas perturber notre économie, a-t-il précisé. Quant aux importations de produits agricoles, leur importance est presque marginale (...). Un long passé a tissé entre la Grèce et nous des liens indéjectibles. Offrons lui, conclut le rapporteur, les chances

conclut le rapporteur, les chances de son avenn. »

M. BERNARD - REYMOND,
secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, souligne que la Grèce est porteuse d'un message auquel nul peuple européen ne peut resnul peuple européen ne peut res-ter insensible. Sur le plan écono-mique, le marché grec nous ouvre des perspectives intéressantes et le traité signé à Athènes le 28 mai dernier constitue un accord équilibré, qui tient compte des intérêts des deux parties. Sur le plan politique, la Grèce, par son son réseau d'amités et de rela-tions, notamment avec les pays du Proche-Orient, donnera aux du Proche-Orient, donnera aux relations extérieures de la Communauté une dimension nou-

M. GENTON (CNIP. Cher) est favorable à cette adhésion. Il espère qu'elle permettra aussi d'atténuer l'antagonisme gréco-

• Le Nouveau Contrat Social.
dont le président est M. Edgar
Faure, député (non inscrit) du
Doubs, a renouvelé son comité
directeur. Le vice-président délègué est M. Paul Granet, député
UDF. de l'Aube et parmi les
membres figurent M. Olivier
Stirn, secrétaire d'Etat, huit parlementaires UDF, et un seul
R.P.R.

#### - -**ANCIENS COMBATTANTS**

#### L'INDEMNISATION DES « MALGRÉ HOUS »

Le gouvernement fédéral alle-mand a inscrit au budget de 1980 une première tranche de crédits de 50 millions de deutschemarks (120 millions de francs) pour indemniser les « malgré-nous » (quelque soixante mille Alsaciens et Mosellans incorporés contre leur gré dans l'armée allemande au cours de la seconde guerre

au cours de la seconde guerre mondiale).

M. Jean François-Poncet, ministre des affaires étrangères, a donné cette information en réponse à M. François Grussenmeyer, député du Bas-Rhin (R.P.R.), qui craignait que l'indemnisation des «malgré-nous» ne soit liée au règlement du contentieux franco-allemand relatif aux terres séquestrées.

tif aux terres séquestrées. Le ministre a indiqué que le gouvernement français ne dispose d'aucune information selon laquelle le gouvernement fédéral allemand songerait à un report de cette première tranche de crédits. En revanche, les moda-lités d'attribution de l'indemnisa-tion des ayants-droit ne sont pas encore arrêtées.

g into the s

4 March 2 17 1

.. 21

D'autre part M. Pierre Schiele (C.D.S.), senateur, maire de Thann, président du conseil régio-nal d'Alsace, a qualifié de « mala-droite » la réponse faite par M. Maurice Plantier, secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au sujet des Alsaciens-Lorrains qui refuserent, en 1940, de porter l'uniforme allemand. Interroge par M. Pierre Weisenhorn, député par M. Pierre Weisenhorn, député (R.P.R.) du Baut-Rhin — qui demandait que ces réfractaires prétendent à des réparations, comme les «malgré-nous», le secrétaire d'Etat avait estimé dans sa réponse «que ni les patrioles résistants à l'occupation ni les réfractuires à l'annazion» n'avaient subi le même préjudice que les incorporés de force.

L'adjoint au maire de Thann.

que les incorpores de lurce.

L'adjoint au maire de Thann,
M. Fernand Bourger, ancien
résistant, qui refusa en 1940 de
porter l'uniforme allemand, a,
pour sa part, démissionné de son
poste de vice-président de l'office
municipal des sociétés patriotiques et d'anciens combattants,
pour protester contre la réponse
de M. Plantier.

de M. Pianuer.

Ces anciens réfractaires alsaciens - lorrains (au nombre de quinze mille dit-on) ont décidé de se regrouper dans un comité interdépartemental de liaison et de défense des intérêts des victimes du nazisme. Ce comité a tenu une première réunion le samedi 10 décembre à Colmar (Hant-Rhin). (Haut-Rhin).

M. TAJAN (Gauche-dem., rad. gauche, Tarn-et-Garonne) ne rejette pas le principe de l'adhésion mais repoussers le traifé tel qu'il est présenté aujourd'hui.

M. MINETITI (P.C., Bouches-du-Rhône) estime que les clauses de sauvegarde ne sont que «frompe-l'oùl» et que l'élargissement à la Grèce aura des conséquences « désastreuses » pour nos travailleurs.

travailleurs.

M. GARCIA (P.C., Seine-SaintDenis) pense que cette adhésion,
qui vise à renforcer le flanc sud
de l'OTAN, a de quoi inquiéter
par l'accroissement de l'influence
militaire des Etats-Unis qu'elle va travailleurs.

### M. PISANI: mieux vaut

M. PISANI (P.S., Haute-Marne) intervient pour défendre la « question préalable » de son groupe. Il regrette l'attaque à laquelle s'est livré le secrétaire d'Etat contre le parti socialiste. « Le débat, dit-il, devrait se situer à un autre niveau. Peut-on dire que l'admission de la Grèce n'entrainera pas, et rapidement, celles de l'Espagne et du Portugal? Nous nous engageons là M. PISANI (P.S., Haute-Marne) gal? Nous nous engageons la dans un élargisement qui déséquilibrerait complètement la C.E.E. (...)

» Nous voici devant une Com-

munauté dont les engagements à l'égard des producteurs de vin, de fruits et de légumes, de lait, de fruits et de legumes, de lair, etc. ne oessent de croître, et le conseil européen bloque les ressources! Est-il raisonnable de laisser espérer, dans ces conditions, à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce que la C.E.B. pourrait répondre à des besoins nouvenur?

M. Pisani évoque le rapport de 1977 dans lequel il analysait minutieusement les préalables

# culteurs français que M. COUR-RIÈRE (P.S. Ande) combat une adhésion qu'il estime précipitée,

adhésion qu'il estime précipitée, tout en approuvant son principe.

M. M. R. C. I. L. H. A. C. Y. (non-inscrit, Charente) considère, au contraire, qu'un refus (ou un report) de la candidature de la Grèce a u r'a it de désastreuses conséquences politiques.

M. BERNARD - REYMOND reprend alors la parole pour accuser les socialistes français de refaire a une sorte de programme commun en vue de maintenir la Grèce hors d'Europe, alors que c'est le pays qui mérite le plus d'en être s.

### un élargissement retardé que manqué

économiques indispensables à cette economiques indispensiones a certe
edhésion. Pu is, il conclut :
« Mieux vaut un élargissement
retardé qu'un élargisement manqué. (...) Politiquement, nous
souhaitons Pélargissement; écosounations returytssement; eco-nomiquement, nous le jugeons, pour le moment, inacceptable. Voilà ce qu'il faut dire claire-ment. Il y va de l'intérêt de la Grèce, de la France et de l'Eu-

Grèce, de la France et de l'Europe. »

M. CHAUVIN (Val-d'Oise),
président du groupe centriste,
qui se prononce contre la « question préalable », souligne que les
problèmes que pose l'adhésion de
la Grèce seront résolus par des
mesures spécifiques qui ne préjugent en rien de ce qui sera
fait à l'égard de l'Espagne et
du Portugal.

fait a l'egard de l'Espagne et du Portugal.

M. BERNARD-REYMOND répont avec le même argument. Il en est de même du rapporteur.

Puis, la « question préalable » est repoussée par 184 voix contre 94 (F.C., P.S., rad. g.), et l'article unique du projet est voté à main levée.

A.G.

#### LE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

#### Les conclusions de la commission mixte paritaire sont votées selon une procédure nouvelle

levée, mercredi 19 décembre, les conclusions de la Commission mixte paritaire (C.M.P.) relatives au financement de la Sécurité sociale, communistes et socialistes votant contre. Il sera rendu compte des dispositions nouvelles de ce projet de loi après son adoption définitive par l'Assem-blée nationale. Pour la première fois, en effet, le Sénat a été saisi avant l'Assemblée du texte d'une C.M.P. Cette procédure, résultant d'une modification du règlement du Sénat décidée le 9 mai 1978. du Sénat décidée le 9 mai 1978, approuvée ensuite par le Conseil constitutionnel, n'avait ja ma i sencore été utilisée par le premier ministre. Elle permet aux sénateurs de ne pas subordonier la clôture de la session, qui se termine le 20 décembre à minuit, aux travaux des députés, prolongés jusqu'au 22 par l'utilisation de l'article 49, alinéa 3. Elle donne aussi au Sénat un pouvoir que

aussi au Sénat un pouvoir que

Le Sénat a approuvé à main n'a pas l'Assemblée nationale celui de voter des amendements en seance publique (« R statue d'abord sur les amendements », dit notamment l'article 42 nouveau de son réglement), alors que l'Assemblée nationale ne peut se prononcer que par un seul vote lorsqu'il s'agit du texte d'une CMP.

Une restriction est imposée, l'initiative d'amender un texte de C.M.P. doit recevoir au préalable l'accord du gouvernement, ce qui s'est produit pour le projet sur le financement de la Sécurité sociale, où deux amendements rédactionnels d'origine sénatoriale ont été discutés et votés. Mais les sénateurs ont la possibilité dont ma disposate les sénateurs de la possibilité dont ma disposate les senateurs de la possibilité dont ma disposate la la possibilité dont ma disposate les senateurs de la possibilité dont ma disposate la possibilité dont ma disposate les senateurs de la possibilité dont ma disposate la possibilité dont ma disposate la projet de la possibilité dont ma disposate la projet de la possibilité dont ma disposate la possibilité dont ma disposate la possibilité de la possibilité d bilité, dont ne disposent pas les députés, d'adopter les conclusions d'une C.M.P. dont ils auraient; en cours de discussion, repoussé les amendements d'origine gouvernementale. - A. G.

#### Relativement...

M. Jacques Barrot a déclaré au - Club de la presse - qu'il étalt tout à fait normal de faire payer une cotisation assurance-maladie aux bénéficiaires de pensions de retraite « relativement Importantes ». Ainsi un retralté de soixante-trois ans. Inapte au travail, percolt-it en 1979 une pension de 1 300 françs par mois et son épouse une pension de 1.200 francs, ile ménage étant imposable fiscalement en 1980, ces deux pensions devront supporter intégralement les nouvelles cotisations. Il est vrai qu'à condition de prendre des éléments de comparaison relativement exptiques - l'Indien d'Amezonie, par exemple, — de telles pensions peuvent être tenues pour relativement importantes et les propos ministériels pour relativement pertinents.

D'autres, en revanche, paraissent relativement inquiétants. teurs, le ministre de la santé et de la Securité sociale s'est référé, pour justifier ces nouvelles cotisations, à un principe selon lui fondamental -: « A ressources égales, contributions égales. . Soit! Mais, à moins que ces propos ne soient rela-tivement incohérents, ils ne peuvent signifier qu'une chose : les cotisations sur les retrallés seront progressivement alignées sur celles qui pésent sur les actifs : 5,5 % ...

Ainsi les Français seront-ils tous solidaires ? Cartains en tout cas le seront plus que d'autres.

J.-J. DUPEYROUX,

#### LIQUIDATION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Sénat a adopté, mercredi 19 décembre, les textes législatifs suivants :

Projet de loi voté avec mo-difications par l'Assemblée natio-nale en deuxième lecture, relatif aux équipements sanitaires et mo-difiant certaines dispositions de la loi portant réforme hospita-lière;

lière:

Projet de loi autorisant l'approbation de la convention passée avec le Venezuela afin d'éviter la double imposition en matière de transport maritime et aèrien, signée à Caracas, le 4 octobre 1978;

circulation des personnes, à la convention signée à Londres le 19 novembre 1976 sur la limita-tion de la responsabilité en ma-tière de créances maritimes; — (avec le Soudan) à la convenmere de creances martames,
— (avec le Soudan) à la convention sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements, agnée à Paris le
31 juillet 1978, — (avec l'Autriche) à la convention sur la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979.
Les sénateurs ont également
voté le projet de loi autorisant
l'approbation du protocole de la
convention internationale de 1969
sur la responsabilité civile pour
les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures et l'adhésion au protocole de la convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par desimpots et taxes dus par les entreprises de navigation aées l'approbation d'accords et de conventions passés avec des gouvernements étrangers et relatifs sion au protocole de la conventions passés avec des gouvernements étrangers et relatifs sion au protocole de la conventions passés avec des gouvernements étrangers et relatifs sion au protocole de la conventions par les hydrocarbures et l'adhésion au protocole de la conventions par les hydrocarbures et l'adhésion au protocole de la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

#### LE DÉBAT AU SEIN DU P.S.

#### Le secrétaire général presse M. Rocard à se déclarer

Sans doute faut-il admettre que cela n'a pas été suffisant, six parlementaires seulement sur les quinze que compte la région Midi-Pyrénées s'étant prononcé contre l'appel de M. Laborde. Dès lors l'objectif central est de montrer que M. Rocard est candidat de l'extérieur du parti et qu'il l'est sur une antre ligne politique que celle du P.S., qui a été définie à Metz. Tei était le sens de l'article de M. Lionel Jospin dans l'Unité, dénonçant la pensée « neutre et voque » de M. Rocard et la comparant à cell ede M. Jean-Jacques Servan-Schreiber.

ceil ede M. Jean-Jacques servan-Schreiber.

Pour altérer la bonne image de M. Rocard, M. Mitterrand veut le contraindre à se dévoiler afin de l'opposer au rassemble-

voir le dénoncer comm le repré-sentant d'une autre politique. En mettant l'accent sur les clivages idéologiques, il s'agit d'oppèrer une sorte de « dépersonnalisa-tion » en faveur de M. Mitterrand, les socialistes étant, par nature, agez sensibles aux débats théori-ques. ques.
Dans cette perspective, la

convention nationale, chargée d'adopter le « projet socialiste », prévue à la mi-janvier, apparaît comme le temps fort de cette D'ici là, ou dans le même temps. la bataille devrait se dureix. On ne voit guère pourquoi M. Rocard changeratt de tactique alors inême que celle-ci commence à porter ses fruits. D'autres appels

en sa faveur venant de militants qui ne l'avalent pas soutenu, sont donc à prévoir.

De son côté, la direction du parti ne restera pas inactive. Des

ment historique que représente le premier secrétaire et de pou-

#### M. Mitterrand: les candidatures sont libres

M. Francois Mitterrand a évoqué, mercredi 19 décembre devant le bureau exécutif du P.S., « la campagne menée à l'exté-rieur et à l'intérieur » du parti en vue de l'élection présidentielle. Confirmant les propos tenus quelques heures auparavant au micro de France-Inter au cours de l'émission «Face au public», le premier secrétaire du P.S. a indiqué que les candidatures sont totalement libres -, ajoutant que « nul ne doit se sentir lié par un engagement." pris à son égard et que le choix du candidat « sera d'abord le choix d'une ligne politique ».
 M. Mitterrand a également réaffirmé que, à dix-sept mois de

la consultation, le moment n'est pas venu de faire ce choix : il a demandé au P.S. de consacrer « le meilleur de ses efforts » au changement nécessaire. « Quand il sera temps, a-t-il conclu, je prendrai mes responsabilités devant mon parti et mon pays.

Interrogé au micro de France.
Inter sur le point de savoir s'il proposers aux Français, en 1981, la politique du P.S., M. Mitterrand a notamment répondu :

« J'occupe la responsabilité de premier secrétair : dépuis huit ans jusqu'à ce que les socialistes, dans un futur congrès national — cela a lieu tous les deux ans, — décident de réexaminer leur choix.

choiz.

> Constamment je dis aux socialistes : ne perdez pas votre temps à des compétitions secondaires, intemporelles, inactuelles.

Consacrez-vous d'abord à renforconsacrez-vous a accora a renjorcer votre unité (...). Ne perdez
pas votre temps. Allez vers
l'objectif qu'est la discussion du
projet socialiste les 12 et 13 janvier prochain. Le projet constituera la plate-forme du futur
conditat

candidat candidat.

a Chaque chose viendra en son
temps (...). Out, fai bien l'intention de continuer à m'exprimer
au nom de mon parti. Je n'ai pas
rand a fait observer : « Il ne encore entendu un seul socialiste demander qu'il y est un autre rassembleur et un seul autre interprété des volontés socialistes M. Mitterrand a ensuite souli-

gne : a Tout socialiste qui sou-haite se présenter à la candidagné : a Tout socialiste qui souhaile se présenter à la candidature peut le faire. S'é représente
une ligne politique, il doit le
faire. On passe son temps par
voie de presse à m'interpeller
pour me confier le soin de désigner le candidat socialiste, soit
en déclarant ma propre candidature, soit en en désignant une
autre. Il n'en est pas question.
Les militants socialistes, et eux
seuls, ont le droit de désigner leur
candidat et moi, je ne me considère pas du tout consider les consider en situation de la galichet, l'est mis
Evoquant ensuite la déclaration
de M Rocard faille au songrés de
Metre seloit les députe des
Yvellués ne sera pes candidat
eonire lid. M Milierrand a précisé : La désignation ne se peru
id dans un salon, in sur un semble des Français et fentenis
champ de course, muis dans les
cing nille sections du P.S.

tant de force à g'unit. Je compte
sur la capacité du P.S. à se faire
sur la capacité de Français qui ont
sur la capacité de Français qui o

» Puisque quiconque a emble d'être candidat à la candidature peut l'être, fajouteral qu'il doit l'être s'il se sent porteur dune expression politique originale.

#### «Le moment n'est pas venu»

» Si qui que ce soit se considère à mon égard, je l'en engagement à mon égard, je l'en délie. Il est même naturel que chacun s'et-prime dans nos rangs sur la ligne politique qu'il incarne, et c'est ce qui devra être jait, après quoi les qui devra etre jast, apres quoi les militants pourront exprimer leur choix en toute clarté le moment venu. Mais, à dix-sept mois du scrutin, ce moment n'est pas venu. (...)

> Je suis tout à fait de sang-jroid, je compte bien que le P.S. gardera le sien et f.y. veillerai a. Répondant à une question de M. Robert Fabre, e invité-sur-

peut y avoir de confusion entre le programme du P.S. et celui du le programme du P.S. et ceiul du P.C., pas plus qu'entre leurs philosophies respectives. Mais je ne confonds pas la direction du P.C. et les masses qui aspirent avec tant de force à s'unir. Je compte sur la capacité du P.S. à se faire entendre des Français qui ont jusque-là hésité. Je ne suis pas amateur de batailles perdues. C'est une bataille qui peut être gagnée, s

#### M. Barre demande aux ministres et aux fonctionnaires d'utiliser des voitures moins puissantes?

différents ministres et secrétaires d'Etat.

n D'autre part, je demande à la police et à la gendarmerie, à l'occasion de leurs missions normales de surveillance, d'effectuer des contrôles sur l'utilisation des vénicules appartenant à l'Etat. Ces contrôles, qui seront plus sévères les dimanches et jours jériés et en dehors des heures normales de servite, donnéront lieu à un procès-verbal constatant le numéro d'immatriculation du vénicule, le nombre, l'identité et la qualité des occupants, l'heure et le lieu de la vérification. Le procès-verbal sera adressé à l'autorité hiérarchique compétents, qui prendra, s'il y a lieu, les sanctions appropriées, s

appropriées. 3 M. Barre précise également que la puissance des véhicules utilisés par l'administration doit être

a Je rappelle que les véhicules mis à la disposition des agents de la limite de leur dotation, pour les cont destinés aux seuls rait être réduite à 7 CV. A se pesoins de leur jonction et ne pipeau, en effet, on frauve sur le doivent en aucun cas jaire l'objet marché une lerge jume le d'un usage à des fins personnelles véhicules produits par jous les (week-end: vacances...). Écrit constructeurs français. (...) Cette la Raymond Barre dans une let limitation à 7 CV (...) s'imposer distre-circulaire qu'il a adressé aux désormais d'une manière genérale différents ministres et secrétaires d'Etat.

2 D'autre vart, je demande à la les véhicules en service. » En ce qui concerne les ministres et secrétaires d'Etat — clas-sés « cas particuliers », — M. Barre

par l'administration doit être réduite :

par l'administration doit être réduite :

« Pendant longtemps, la puts-sance fiscale magnique réduité :

a été de 8 CV et ce n'est gu'en 1972 que estre limite a été poniée à 9 CV. Aujourd'hui, il aiparant que la puissance administrative maximule des véntrules poivant (1) Il s'agit de M. Chirac.

hommes tels que MM. Louis Mer-mas et Georges Fillioud s'apprê-tent, à solliciter de nouveau les dingishté-cinq responsables fé-déraux qui avaient approuvé leurs initiatives en faveur de M. Mit-terrand et à battre le rappel des partisans du premier secrétaire. Ces derniers ont vu dans les déclaration du chef de file des socialistes autant d'incitations à socialistes autant d'incitations à perseverer. Il s'agit pour eux de faire obstacle à M. Rocard, non seulement parce que le député des Yvelines n'est pas dans la « ligne de Metz », mais aussi perce que, candidat, il serait en 1981, quelle que soit l'issue du scratts, le mieux à même d'exercer le pouvoir dans le parti. Ils considèrent qu'ils seront dans une situation plus favorable pour battre M. Rocard si celui-ci est ouvertement candidat (et cela pourrait avoir pour effet auto-matique, pensent-ils, de le faire chuter dans les sondages) si des e primaires » sont organisées au sein de la formation socialiste. Ils attendalent une initiative du premier secrétaire dans ce sens : elle est venue. Ils ont entendu un premier secrétaire réaffirmer qu'il n'y a pas d'autre « russembleur », pas d'autre « interprète » des vo-lontés socialistes que lui-même. Ils ont vu un homme qui parle a des intérêts de la France » et oui veut écarter « les histoires de qui veut écarter « les histoires de boutique ». Un homme patient,

boutique ». Un homme patient, qui juge que le moment n'est pas venu de désigner un candidat sans doute conveincu par l'inéluctabilité d'un événement qui, d'ici là, le færa inévitablement apparaître comme un recours pour le pays. Un candidat virtuel, en somme.

Au fond, deux volontés négatives s'opposent : à celle de M. Mittarrand et de ses partenaires d'empêcher que M. Rocard soit le candidat du parti, répond celle du député des Yvelines d'éviter une candidature du premier secrétaire. Il ne déplairait sans doute pas à M. Rocard d'affronter un sandidat de la majorité du parti autre que M. Mitjorité du parti autre que M. Mit-terrand.

JEAN-MARIE COLOMBANL

#### LA NOUVELLE DROITE FRANÇAISE: NI DIEU NI MARX

M. Michel-Georges Micherth, directeur du bureau politique de la Notwelle droite française (N.D.F.), a souligné, mercredi soir 19 décembre au cours d'une soir 19 décembre, au cours d'une a tribune libre à diffusée par FR-3, que les objectifs de son association, déclarée depuis 1973, ne devaient pas être assimilés à ceux des autres mouvements se réclamant de la « nouvelle droite ». Il a notamment déclaré : « La Nouvelle droite française puise ses références dans l'Ancien régime pour les vertus théologales (tot, espérance, charité) rapportées à l'homme et pour les vertus curdinales définies par les moralistes paiens (la sagesse, le courage, la tempérance, la justice). (...) Elle rejuse la massification, a créé et prône le concept du droit à la différènce Elle atième. (...) Elle rejuse la massification, a créé et prône le concept du droit à la différence. Elle affirme la légitimité, la notion d'excellence, l'aristocratisme, l'élitisme. Elle condomne le bellicisme, le ratisme, l'antiémistisme, la démocratie sur les cadavres de centaines de milliers de Français. l'intolérance, l'ordre bourgeois, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Le néo-droitiste n'exploite pas l'autre; il collabore avec une juste reconnaissance des virtualités, des compétences, des mérites de chacun; il iprore le mythe égalitaire qui prend pour modèle les plus misérables d'entre nous. Le néo-droitiste est un homme jier, qui r'a tiste est un homme fier, qui n'a ni besoin de Dieu ni du sens de l'histoire marziste pour moraliser ses actions. 3

#### LE P.C.F. ET SON HISTOIRE

Institut. Maurice - Thores, dont. la fusion avec le Centre d'études et de recherches marxiscet des donne naissance au nouvel institut de recherche marxiste, carganise un cycle de conférences, cete donnée naissance au nouvel institut de recherche marxiste, carganise un cycle de conférences, cete donnée par des historiens communistes sur l'histoire du P.C.F. Après le comprès de Tours, traité le 13 novembre par M. Jean-Louis Robert, le début des années 30, traité le 29 novembre par M. M. Jean-Louis Robert, le début des années 30, traité le 29 novembre par M. Serge Wollkow, et le Front populaire, traité le 4 décembre par M. Serge Wollkow, M. Jacques Girault a traité, le mardi 18 décembre, de l'implantation du P.C.F. entre 1920 et 1939.

22 janvier : le P.C.F. et la reconstruction de la France (1944-1947), (M. Jean-Paul Soot) : le 5 fevrier : À l'époque de la guerre froide (1947-1953) (MM Alexandre Adler et Roger Martelli); le 19 février : l'année 1956 (idem); le 4 mars : le P.C.F. de 1958 à 1964 (M. Roger Bourderon); le 18 mars : le P.O.F. et l'union de la gauche (1964-1972) (M. Jean Burles).

A Institut Maurice Thores, 64. boulevard Auguste-Blanqui, Pa-ris-13\*. Chaque conférence débute à 26 haures.

POUR TRAVERSER LA MANCHE AVEC VOTRE VOITURE

**VOUS OFFRE** 

avec Acs meilleurs voeux PENDANT TOUT LE MOIS DE JANVIER

**DE RÉDUCTION** 

sur le prix du voyage aller et retour, de Dunkerque, Boulogne, Calais et Dieppe

Demandez cette réduction en prenant vos réservations dans les gares, bureaux de Tourisme SNCF et Agences de Voyages.

#### cette semaine dans:

# littéraires

UN NUMÉRO SPÉCIAL CONSACRÉ A LA DÉCENNIE 1970-1980

Tout ce que ces dix dernières années ont apporté dans le domaine de la pensée, des mœurs, des arts, de la littérature, du spectacle.

Avec la participation de:

Françoise Giroud,

Claude Manceron,

Coulonges, Jean-Marc Roberts, Yvan Audouard,

Claude Durand,

Rafaël Pividal. Pierre Moinot,

Henri Tachan, Gérard Guégan,

A.D.G.,

Antonine Maillet, Coluche.

Rezvani,

François Nourissier,

Patrick Grainville,

Robert Sabatier,

Cavanna,

Léo Ferré,

Denis Roche,

**Hector Bianciotti,** 

Jean-Michel Royer,

Gérard Depardieu,

René-Victor Pilhes,

Michel Audiard **Alain Souchon** Jacques Laurent Michel Jonasz

1970-1979: La décennie du mensonge par Jean-François Kahn

et une pièce en un acte inédite de Jacques Sternberg...

Ce que vous devez avoir vu, lu, ou entendu en 1979.

Tout ce qu'il faut savoir sur ce que la télévision et la radio nous réservent pour les fêtes (10 pages).

Un numéro exceptionnel des **NOUVELLES LITTÉRAIRES** à ne pas manquer

### **POLITIQUE**

# LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU CONSEIL DES MINISTRES

Le conseil des ministres s'est réuni mercredi 19 décembre 1979, au Palais de l'Elysée, sous la présidence de M. Giscard d'Estaing. Au terme de ses tra-vaux le communiqué sulvant a été

L'AMÉLICRATION DES CONDITIONS DE VIE EN BANLIEUE

A la suite d'un conseil central de planification, le 18 décembre, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a présenté au conseil des ministres une communication sur l'amélioration des conditions de vie en banlieue, où résident dix-huit millions de Français. Le conseil des ministres a retenu un important programme de travail, afin de répondre aux besoins particuliers des zones défavorisées de banileue où se posent à la l'ois des problèmes sociaux et ceux qui sont liés à un environne-ment non satisfaisant.

Les plans de circulation interommunaux et une meilleure orgadisation des transports collectifs et individuels favoriseront les déplacements entre les banlienes. Les cons-tructions nouvelles erront réalisées de préférence autour des quartiers et villages existants, afin d'éviter une dispersion coûteuse en équipe-ments et jucompatibles avec le dévedeprement des transports collectifs.
L'installation d'activités nouvelles devra permettre d'utiliser d'anciens bâtiments industriels délaissés.

De multiples mesures seront mises en œuvre pour faciliter la vie quo-tidienne, telles que l'adaptation des beures d'ouverture des services publics aux moments les plus com-modes pour les habitants. Enfin, les secteurs très défavorisés feront l'objet d'opérations globales de réhabilitation, portant à la fois sur le logement, les espaces publics et la vie sociale. Un programme spécial sera consacré, dans la région pari-sienne, aux cités de transit dégradées.

Cet effort général sera mené avec l'aide de l'Etat et fera appel à l'initiative des communes, qui ont compétence pour régler la plupart des problèmes d'équipements et de vie sociale qui intéressent les habi-tants des banilenes. Un nombre limité de programmes expérimentaux, préparés dès le début de 1980, permettra de tester dans une quinsaine de communes de banileue, tant en région parisienne qu'en province, les mesures les mellieures pour l'amélioration des conditions de vie ocale. Ces programmes feront l'oblet de contrats entre l'Etat et les con munes et porteront notamment sur les transports urbains, l'urbanisme les équipements culturels et la vie associative. Un groupe interminis-tériel permanent, présidé par le ministre de l'environnement et du cadre de vie par délégation du pre-mier ministre, animera et coordon-nera l'action de l'Etat.

Le président de la République a

a Nos benlienes comptent anious. d'hul autant d'habitants que les villes et que les campagnes. Or les conditions de vie y sont souvent difficiles en raison de l'éloignement qu'il entraîne, et de l'insuffisance de certaines formes d'habitat ou d'environnement urbain.

doit prendre en considération les problèmes des banlieres dans tous les domaines de son action, avec le souel d'aboutir à une plus grande égalité devant le cadre de vié. »

● LE CRÉDIT D'ÉQUIPEMENT DES P.M.E.

Le ministre de l'économie a fait part au conseil des conclusions des études menées au cours des deruiers mois sur les conditions de création du « crédit d'équipement des petites et moyènes entreprises s. Il a sou-ligné que estte création devait, grâce notamment à une très large décentralisation du nouvei orga-nisme, faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises suz procé moyen et long terme et marquer l'intérêt que le gouvernement atta-che au développement de ces entre-

GALLERY ARTS OF ASIA 1 LOT DE TAPIS SOLDÉ à 50 % au 79, RUE LEGENDRE PARIS-17° - 627-46-17

IVOIRES, PIERRES DURES SCULPTES de CRINE, JADES... (Tijs de 11 à 20 h; F/den.)

Week-End à **NEW YORK** 2190 F

Organisation CAMINO Inscriptions : GMT, 23, bd de l'Yser 75017 Paris - tél. 380.55.58

essentiel dans la croissance de l'économie française. Cet organisme de crédit devra

compléter l'action des organismes bancaires en faveur de ces entre-prises, mais ne devra nuilement porter atteinte à l'exercice de la concurrence entre ces organismes en matière de crédits ordinaires. Le ministre de l'économie a été chargé d'engager les concertations nécessaires en vue d'aboutir à une

mise en place rapide du « crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises s. ● LE NOUYEAU RÉGIME

DE L'INDEMNISATION

DU CHOMAGE Le ministre du travail et de la participation par intérim a rendu compte au conseil des ministres de la mise en place du nouveau régime d'indemnisation du chômage et exposé la réforme de l'Agence nationale pour l'emploi,

Les nouvelles dispositions concer-nant l'indemnisation du chômage qui résultent de la loi du 16 Jan-vier 1979 et de l'accord paritaire du 27 mars 1979 seront entièrement appliquées le 1° Janvier 1980 comme appiquees le 1= janyier 1900 comme prévu. En ce qui concerne les dépar-tements d'outre-mer, le décret pré-voyant l'adaptation de ce régime sera publié dans les mellieurs délais. Le calendrier initial aura ainsi été respecté grâce à une collaboration étroite avec l'UNEDIC.

La réforme de l'A.N.P.E. a permis de décharger l'Agence des tâches lièes à l'indemnisation du chômage et à la protection sociale des deman-

Le dernier voiet de la réforme de l'A.N.P.E. concerne la mod misation de son statut. Afin de la faire bénéficier d'une meilleure adaptation au marché de l'emplot, l'A.N.P.E. sera dotée d'un conseil d'administration tripartite, permettant ainsi aux partenaires sociaux d'être étroitement associés an fonctionpement de l'établissement ; un comité consul-tatif tripartite régional permettra également d'associer les partenaires socianx à la bonne marche de l'Agence; enfin, dans chaque département, l'Agence sera assistée par un comité technique composé de personnalités qualifiérs, qui auront pont tâche de l'aider à agir efficacement sur les marchès locaux de l'emploi, Cette réforme importante permettra à l'A.N.P.E. de mieux remplir sa mission, qui est de trouver des emplois à ceux qui en cherchent.

(Lire page 37.)

• LA LOI D'ORIENTATION **AGRICOLE** 

Le ministre de l'agriculture a rendu compte du débat et du vote par l'Assemblée de la loi d'orientation agricole. Le président de la République a

pris acte de l'adoption par l'Assemblée nationale de ce projet de loi dont il avait posé le principe dans son discours de Vassy le 16 décembre 1977 et qui doit permettre à

dans les prochaines années, une nouvelle expansion et de faire face avec efficacité à la compétition internationale. Il a demandé su premier ministre d'examiner avec le président du Sénat les conditions dans lesquelles cette Assemblée pour-rait procéder, dans les meilleurs délais, à l'examen de la loi d'orientation agricole.

#### • LES ÉLECTIONS PRUD'HOMALES

Le ministre du travail et de la Le ministre du travair et ut in participation par intérim a présenté au conseil les principaux enseigne-ments qui peuvent être tirés du scrutin du 12 décembre 1979. Il a scrutin du 12 décembre 1979. Il a scrutin du 12 décembre 1979. Il a relevé le taux élevé de participation (près de 50 > dans le collège des employeurs, plus de 6: \( \frac{1}{2}\) dans le collège des salariés), qui atteste l'intérét porté par les électeurs à la modernisation des conseils de prud'hommes proposée par le gouvernement et à la consultation destinée à en renouveler la composition.

L'élection a montré notamment que les suffrages des électeurs salaries se sont portes principalement sur les listes constituées par les organisations syndicales representatires, les organisations les plus ou-vertes à la négociation sociale enre-gistrant de très sensibles progrès.

Lire page 37.)

● LE BUDGET DE LA C.E.E. Le secrétaire d'Etat auprès du

ministre des affaires étrangères 2 rendu compte de la réunion des ministres du budget de la Communauté et de la séance de concertation que ces derniers ont tenue à Stras-bourg avec une délégation de l'Assemblée des communautés. Le conseil des ministres a pris acte du rejet par l'Assemblée du projet de budget de la Communanté pour 1980. Il a regretté qu'au mo-ment où chaque Etat s'efforce de limiter ses dépenses les représen-

mise en œuvre permettra un fonctionnement normal de la Commanauté. Celle-ci pourra ainsi faire face à ses engagements vis-à-vis de tous les ressortissants des Btata

• LA DESSERTE AÉRIENNE DE STRASBOURG

substantiel. Il a en outre rappelé

qu'il appartenalt aux ministres de

l'agriculture de cholsir le moment

le plus opportun et les modalités

des mesures visant à réduire les

excédents agricoles.
Enfin le conseil a constaté que

la pratique des douzièmes provi-

soires qui va etre automatiquement

Le président de la République a demandé que le statut aéronautique de a ville ouverte a soit conféré à Strasbourg, ce qui permettra aux compagnies aériennes des Etais membres de la Communauté de reller Strasbourg directement à leur capi-tale sur simple demande. En période de session parlemen-

taire. Air France exploiters une ilaison supplémentaire quotidienne et directe Londres - Strasbourg -

• NOMINATIONS AU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION

A l'occasion de nominations à l'administration centrale, le ministre de l'éducation a fait une courte communication,

Elle a porté essentiellement sur l'indispensable introduction dans le système éducatif des technologies modernes, audiovisuelles et informationes notamment.

Cette volonté d'innovation trouve sa traduction dans la création auprès du directeur général de la program-mation et de la coordination d'un directeur chargé de la prospective et du développement des moyens tech-niques et scientifiques dans l'édu-

- (Lire page 25.)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS

tants à l'Assemblée alent cru devoir

repousser un budget qui représentait

ACADEMIE COMMERCIALE INTERNATIONALE

**FACITEX** 

FORMATION A L'ACTION COMMERCIALE INTERNATIONALE ET AUX TECHNIQUES DE L'EXPORTATION

UN PROGRAMME COMPLET

Pour tous les collaborateurs de l'entreprise intéressés par les dif-férentes opérations de l'exportation.

Pour aborder efficacement les aspects commerciaux et administratifs du développement de l'entreprise sur les marchés extérieurs.

COURS EN FIN DE JOURNÉE

DEBUT DU CYCLE 7-1-1980 Benseignements et inscriptions - ACI/FACITEX : 43, r. de Tocqueville, 7501? PABIS - Téléphone : 766-51-34 - Mme SCHILLING.







30-32 Bd Victor Hugo 06000 Nice - Tél (93) 87 25 44.

Pour en savoir davantage cavoyez ce bon à : Le Parnasse 30-32 Bd V Hugo 06000 Nice

le type d'appartement qui vous intéresse \_\_\_\_\_ pour les bureaux type d'activité envisagée :

G Ine étude de folle. klore et une biographie. fantaisiste font l'histoire d'un rite paien. T E F. to Nod CH han views

ville une gennée certaine

en re terniers jours de

- CONTROL CONTROL OF MAN B-1-E CTURE VINE in in affirmatio The last content que des total ng parier des gate ier lie dant**ie desteure** a in a final state of the state restricted un dis pro-CONTRACTOR OF THE and other sections and TO STORE STATE OF THE STATE OF endrate ein pasjik Carlos Maria renneat, single THE STATE OF THE STATE OF foliatements | mins & mente. Design ... File **Noti ( Pare)** 

Portrait d'a

er Turk et Denet remandes et sine

ment : Pere Hall 3337

O Parre le Grand héros d'Henri Troyal. The de plater A

Ses grand for at de l'authen 2 co is mais Per Amorte to the last constant of the second of the

de son pri Catherine IV. Son Epoune, Time Perso II. son periodis, qu'anne random a nace blen eller quantity quality and a nace blen eller quality and the same can be th Fig 2 state learn Hens par la fameur Manument que le sculptelle français Falcones a come 4 gore de Pierre Remontant delle a lui, au fil des livres, or le cesse d'avoir présent à l'es-Pit, pour per qu'on ait en l'heter de je 10 - 2 Leningrad op fine immense sur son cheral caure emiemplant l'embouchure de la hera come a durement conquise the aude a du foure les palets Mes et leures de 151e Versille. Be Decer morbiable pour an

tisse hars de pair que cette dans les brumes ou la lumille de pair que cette dans les brumes ou la lumille de Nord Done automathat Pierre après Cotherine et la même façun, passine tres moderne mais très efficace. de nous innies à l'histoire Bus bish sar an personnage de premist plan aver pour la miles en Guita, l'art d'un romancier lout electione qui sait la soine t laire et ce qu'il faut focaliset. Jahre at ce ciril sant Marsing fance qui sera indelebile : à dix ans Pierre qui vient de monter le trong assite au Kremin ces pretoriens qui fert et desont les tears seion les fivaires des families Puis cent fore devant lean, desant latteurs Gevant Fean, Gerand Gorge Comme un Titan qui fans me dans un pays féodal the et sans ouverture. dai us is constioure entrehent.

de tompe personne, d'un de trompe personne, d'un de ving-cinq ans. 2 peine



# Opération Père Noël

Une étude de folkklore et une biographie fantaisiste font l'histoire d'un rite païen.

ES MINISTRE

E Père Noël est bien vivant. voilà une donnée certaine! En ces derniers jours de l'Avent, on ne voit pas comment nos contemporains pourraient en douter.\_ Mais a-t-il existé, vraiment? Là, les affirmations tant des historiens que des folkloristes, sans parler des gens d'église, sont beaucoup moins assurées; et le doute demeure. En effet, si la littérature récente concernant un des personnages importants de notre mythologie contemporaine est abondante, surtout dans les catalogues publicitaires des semaines qui précèdent la fête du Père (le calendrier n'a pas de « saint Noël », et on voit mal Rome canoniser un martyr qui n'a pas existé!), les études histo-riques sur le sujet étaient jusque-là presque inexistantes. Deux ouvrages viennent, simultané ment et bien à propos, combler cette lacune afin de mieux faire connaître les fondements de cette croyance mystérieuse. Deux biographies du Père Noël : l'une, due à Tudor Eliad et Daniel Pennec, est romancée et s'in-titule sèchement : Père Noël (1) ; l'autre, due à Catherine LepaPère Noël (2), plus historique, est agrémentée d'une très riche iconographie. Les deux ouvrages constituent, bien évidemment, un excellent cadeau de Noël.

Les jeunes lecteurs pourront également être initiés à la légende grâce à la Nuit de



ainsi d'ailleurs que le Saint Nicolas, de Colette Méchin (3), un très bon ouvrage, sérieux celui-là, dans lequel l'auteur aborde en ethnologue les traditions popu-laires qui se rattachent à cet anthropophage involontaire qui délivre les enfants et leur dis- rennes et son traîneau.

belles images, le poème de Clement Clark Moore, un respectable théologien qui, le soir de Noël 1822, à New-York, eut la révélation du Père Noël; avant lui, nul n'avait vu le petit vieillard jovial et génereux, avec ses

ce rite balen que nous fait mieux connaître Catherine Lepagnol. Peu de gens savent, par exemple, que la fête de Noël n'existait pas aux débuts du christianisme, et que ce n'est qu'au troisième siècle qu'apparut, dans le culte oriental, la fête de l'Epiphanie, le 6 janvier, où l'on célébrait à la fois la naissance du Christ, son baptême et le miracle des noces de Cana, quand l'eau fut transformée en vin Le christia-nisme d'Occident déplaça la fête et fixa au 25 décembre la naissance du Christ, date qui coincidait avec un culte du dieu Mithra venu de Perse, repris chez les Romains par la fête des Saturnales, la libertus decem-bris, pendant laquelle toutes les licences étaient permises. Au Moyen Age, l'Eglise devait réagir et interdire ces manifesta-tions de débauche, notamment en 1431 au concile de Bâle.

> NICOLE ZAND. (Lire la suite page 19.)

(1) Père Noël, reman, par Tudor Eliad et Danial Pennec, Grasset, 252 p. environ 54 F. (2) Biographies du Père Noël, par Catherine Lepsgnol et Agnès Bashette pour l'iconographie, Ha-chette, 190 p., environ 130 F. (3) Saint Nicolas, par Colette Méchin. Coll. e Espace des hommes », Barger-Levrault, 180 p., env. 120 F. (4) La Nuit de Noël, par Clement Clarke Moore, filustré par Elisa Trimby, Ed. Benn, diffusion Gar-nier, environ 25 F.

### Les bonnes en littérature ou la contrainte par corps

 N ne peut plus se faire servir l > Les maîtresses
 de maison bourgeoise se plaignaient déjà du
 manque de main-d'œuvre-ménagère au temps où
 celle-ci abondait. Aujoitra'hui, l'amiienne paraît plus plausible.

Mais il faut se méfier quand les bénéficiaires d'un état de
 choses le proclament caduc. La condition domestique a
 beaucoup moins évolué que ne le prétendent les patrons,
 avec l'aplomb de qui, monopolisant la parole, ne craint pas
 de réplique. La soubrette 1900 se survit dans l'employée espa quole ou la fille au pair de 1980, et inspire directement les gnote ou la fille au pair de 1980, et inspire directement les clichés publicitaires de l'épouse modèle.

D'où l'actualité des livres parus ces jours-ci sur les bonnes de la Beile Epoque. L'étude historique de leur condition s'enrichit de deux essais très documentés, tandis que des rééditions de romans, comme Germinie Lacerteux, rappellent avec quelle curiosité troublée les bourgeois d'alors s'imaginaient l'office.

TELLE qu'elle a culminé vers 1900, l'exploitation du travail ménager procède tout entière du dix-neuvième siècle, et en récapitule l'esprit. De la Renaissance à la Révolution, soit de Shakespeare à Beaumarchais, valets et servantes ont gardé une certaine possibilité de jeu, d'effronterie, de révolte, face à des seigneurs peu nombreux. Avec le développement de la bourgeoisie marchande et des villes, les serviteurs se voient soumis, par deux ou trois, à des contraintes de temps et d'espace qui les privent de toute vie autonome par rapport aux maîtres.

Le recrutement favorise cette aliénation. De plus en plus féminins (69 % en 1857, 85 % en 1901), les travailleurs domestiques arrivent, à 92 %, de la campagne : ramenés par les maîtres, raccolés aux gares, placés par les fournisseurs du quartier ou des agences, qui prélèvent 3 % du salaire et renseignent sur eux dans leur dos.

#### par Bertrand Poirot-Delpech

Les tâches minimales prévues par contrat - ménage, feux, lessives, pots à vider, tubs à remplir... — supposent des journées de seize heures. Les rares congés hebdomadaires, mensuels et annuels sont quadrillés à l'avance. Le personnel vit en sous-sol ou sous les combles, dans de minuscules chambres à tabatières, glacées l'hiver, torrides

La loi admet tout naturellement ce moindre-être : jusqu'en 1848, les domestiques n'ont pas le droit de vote. A la fin du siècle dernier, ils ne peuvent être élus conseillers municipaux, ni désignés comme jurés d'assises. Ils seront les derniers à obtenir les garanties sociales conquises entre les deux guerres.

C'est qu'ils font plus que de louer leur force de travail : ils la réservent à un consommateur exclusif, qui les inclut totalement dans sa vie familiale.

CETTE intimité forcée exige que soit nié le corps de la servante. Les endroits où elle travaille sont dérobés à la vue. Elle porte un uniforme austère. Belle, elle menacerait l'ordre bourgeois; bonne, elle le consolide. *urs ma bonne Elisa I ».* dit le Camille d se de Ségur à sa nourrice, après qu'une maladle lui a grêlé le visage.

En fait, la soubrette devient fréquemment la maîtresse du patron, qu'il soit marié ou célibataire. De tradition, elle déniaise le fils de la maison. On l'oblige à ne pas se marier, ou alors à ne pas avoir d'enfants. Quand elle tombe enceinte, elle cache son état à l'aide de corsets, parfois jusqu'à l'accouchement, et au risque d'enfanter un monstre. Elle dolt généralement abandonner ou tuer le nouveau-né. Une fois chasée, ou à temps perdu, elle recourt à la prostitution : vers 1880, 39 % des prostituées soignées pour maladies vénériennes étalent « placées », ou l'avaient été. D'où le fantasme patronal que la bonne possède une vigueur inquiétante, change le «strième» étage en repaire du vice, et constitue un nid à maladies, tuberculose ou

Mais les maîtres préfèrent l'imaginer, aussi longtemps que possible, en être sans sexe ni besoin, gardienne sacrée de la vertu familiale.

EST le cas des frères Goncourt. La chère Rose Malingre (sic) a servi leur mère, les a élevés. Ils se moquaient adorablement de sa brave laideur. Un meuble de l'appartement, en quelque sorte i Quand elle meurt de tuberculose, leur maîtresse commune leur apprend que Rose avait une double vie, qu'elle courait les hommes en cachette, qu'elle les payait à l'occasion, et qu'elle est morte pour avoir guetté une rivale toute une nuit...

Cette révélation les sidère et les accable comme une lézarde dans ce que l'idéologie bourgeoise baptise la nature des choses. Mais bientôt ils réduisent le destin de Rose à un cas clinique, et se l'approprient, en en tirant un roman. Comme Rose, Germinie Lacerteux court clandestinement les bals et les fortifs. Le fils d'une crémière la gruge et l'humille. Elle finit à Lariboisière et à la fosse commune.

(Lire la suite page 20.)

héros d'Henri Troyat.

'E n'ai pas honte d'avouer, tant je trouve de plaisir à leur lecture, que j'apprends ou réapprends — l'histoire de la Russie dans les livres d'Henri Troyat depuis qu'il est passé de la résurrection des grands écrivains Gogol, Tolstoi, Pouchkine, Dostolevski à celle des grands tsars. Avec Catherine la Grande (1762-1796), qui a si brillamment inauguré cette veine, et ce tout neuf Pierre le Grand (1682-1725), c'est le dix-huitième alècle russe qui sort de l'ombre pour les ignares en la matière.

Peu importe qu'on ait dû commencer par la fin, par le moment, somme toute heureux, où une princesse allemande, devenue plus russe que les Russes, accapare le trône. Celle-ci a parachevé l'œuvre de son prédécesseur, bien mieux que Catherine I<sup>20</sup>, son épouse, que Pierre II, son petit-fils, qu'Anna Ivanovna, sa nièce, bien mieux qu'Elizabeth sa fille, si présente dans Catherine la Grande. Elle a attesté leurs liens par le fameux monument que le sculp-teur français Falconet a érigé à la gloire de Pierre. Remontant d'elle à lui, au fil des livres, on ne cesse d'avoir présent à l'esprit, pour peu qu'on ait eu l'heur de le voir à Leningrad, ce tsar immense sur son cheval cabré. contemplant l'embouchure de la Neva qu'il a durement conquise et, au-delà du fleuve, les palais roses et jaunes de l'île Vassilievski, qu'il fit surgir des maréca-ges. Décor inoubliable pour un règne hors de pair que cette ville italienne follement bâtie dans les brumes ou la lumière nacrée du Nord.

Catherine et la même facon, pas très moderne mais très efficace, de nous initier à l'histoire : gros plan sur un personnage de premier plan avec, pour la mise en œuvre, l'art d'un romancier tout classique qui sait la scène à faire et ce qu'il faut focaliser. D'abord une atroce vision d'enfance qui sera indélébile : à dix ans, Pierre, qui vient de monter sur le trône, assite au Kremlin à la première insurrection des Strelitz, ces prétoriens qui font et défont les tsans selon les rivalités des familles. Puis c'est le rêve devant l'eau, devant l'ailleurs, d'un adolescent grand et fort comme un Titan, qui étouffe dans un pays féodal sans mer et sans ouverture. D'où la bouffonne échappée vers l'Ouest, sous un déguisement qui ne trompe personne, d'un tsar de vingt-cinq ans, à peine

Donc anjourd'hui Pierre après

 Pierre le Grand confirmé par une première campagne victorieuse, qui veut tout apprendre de ses mains, la technique de l'artilleur, marin, du constructeur de navire, du charpentier, du chirurgien, de l'arracheur de dents...

> La vie amoureuse de ce satrape, qu'auréolent maintenant ses conquêtes sur la Suède, n'est pas moins surprenante : dégoûté de sa première et noble épouse. Eudoxie, jusqu'à l'enfermer dans un cloître, il élève au trône une servante slavone ramenée des pays valnous, cette Catherine dont il fera la femme la plus trompée et la plus aimée du monde Pour porter à leur comble ces outrances, un violent conflit l'opposera à son fis Alexis, l'enfant d'Eudoxie, qui récuse tous les grands desseins de son père : cet affrontement accule un empereur à une chasse à l'homme, à la trahison de sa parole et à la mise à mort, par excès de tortures, de son successeur légitime.

#### Un hôte encombrant

Avant cet épisode tragique, la visite de Pierre le Grand en 1717 à la cour de France constitue un chapitre cocasse de son histoire et de la nôtre. Cet hôte encombrant, exigeant, bouscule par ses caprices insolites autant les plans que le protocole. Au Louvre jugé trop luxueux il a préféré pour logement l'hôtel Lesdiguière. C'est là que Louis XV vient lui rendre visite, car Pierre a fait grise mine au Régent. Il ne voit dans le roi que l'enfant, il le soulève de terre et l'emrrasse au grand mépris de l'étiquette. Notre Saint-Simon a relaté l'affaire. Mais notons bien l'impression que lui a laissée le géant du Nord: « Dans cette simplicité, quelque mai voituré et accompagné qu'il pût être, on ne s'y pouvait méprendre à l'air de grandeur qui lui était na-

L'usage que fait Henri Troyat des mémorialistes du temps garantit sa qualité d'historien. Il ne romance pas, il ne crée pas de faux dialogues, de fausses situations dramatiques. Ces inventions. Il les réserve à ses romana L'un d'eux, Grimbosc, publié en 1976 et qui conte l'histoire d'un architecte français imaginaire appelé en 1721 pour construire Saint-Pétersbourg, a déjà mis en scène Pierre le Grand.

> JACQUELINE PIATIER. (Live la suite page 22.)

### Portrait d'un tsar La Révolution qui lève

teur de Claude Manceron

ANCERON, c'est comme Saint - Etienne : vain-queur tone las pour le moins, et qui sans doute le mérite bien, fortement aidé. lui aussi, par ses milliers de supporters.

Et ce n'est pas fini : cinq volumes promis en 1970, quatre parus, et six désormais sur le chantier

Saluons cette fecondité juvénile, cet enthousiasme inlassable, cette technique éprouvée, cette un peu grande facilité d'écriture, cette générosité où passent encore les souffles de 1848 avec un zeste d'éloquence jaurésienne, On connaît la recette, assez géniale à hien des égards : pren-

dre ceux qui seront les acteurs. généralement célèbres, de la « Grande Révolution », les retrouver (rude besogne parfols) deux ans, six ans, quinze ans auparavant, les éclairer d'un coup de projecteur, les oublier apparemment pour les récupérer un peu plus tard : une sorte de roman épisodes et presque à « suspense », mais avec des épisodes vrais on vraisemblables et des centaines de personnages, sinon des milliers en comptant les comparses. Pas seulement des grands, mais aussi des petits; pas seulement des Français, mais anssi quelques autres.

Tout de même, dans ce tome quatre, la paysanne de Crefl, les émeutiers de Lyon, les révoltés de Transylvanie et l'admirable docteur Gallot occupent, à eux tons, beaucoup moins de place que les mésaventures de Beaumarchais, les humeurs de Mirabeau ou les amours de Saint-Just, qui réellement importent peu. Et il nous faut subir encore cet envahissant collier de la reine, ou la reine sans collier, pendant des douzaines de pages, alors que vingt lignes auraient bien suffi. Il est vrai que le public aime ca, et qu'en ce temps-là les bijoux plus ou moins royaux revêtaient quelque importance, et faisaient même scandale, un scandale exploité.

Pour le collier comme pour le reste, la base du travail de Manceron est constituée par les Mémoires et les correspon-dances de ses nombreux héros, sement utilisées, citées et confrontées. Elen de phis vivant et souvent de plus savoureux, sinon de plus exact. En dehors de ces textes du temps, faut-il grogner un peu et dire que, hormis quelques très grands historiens comme Brandel, ceux qui sont allégués et donnés en

 Pierre Goubert lecnotes ne brillent pas par la nouveauté ou le génie, sinon celui de la précision, qu'après tout il ne serait pas inutile de remettre à la mode?

> Est-ce vralment ergoter que de ne pas accepter cette étonnante conversion de la Livre-tournois en 7 à 10 francs Giscard, même si elle se range sous la bannière du duc de Castries (p. 23)? Allons, Claude Manceron, vous savez bien gu'un bon ouvrier spécialisé pouvait gagner, en ville, 2 à 3 livres par jour, pas plus de 60 livres par mois : comment traduire ce salaire mensuel par 400 ou 500 francs 1979? Et ce sterling, dont on apprend, page 219, qu'il est un peu plus fort que la monnaie française, alors qu'il valait bien vingt fois plus?, Mais ne trou-blons pas les puissants effluves

Une epopée qu'à vrai dire de cher's ex-collègues universitaires. rapidement consultés, n'apprécient que modérément. Les uns majoritaires, pour des raisons bêtement politiques; les autres, par privilège de corps peut-être ; d'autres, on ne sait ou on ne saurait dire.

> Une grande voix sonore

Maleré qualques réserves. n'est pas mon cas. Au point où n est cette pauvre Clio, ballottée entre l'officiel mépris non exempt d'arrière-pensées d'abétissement, les charabias nullifiants des pédagogues et les suc-cès parfois mérités de médias pas toujours dépourvus de qualité, il faut remercier franchement Claude Manceron. Pour sa sympathie sincère et raisonné envers ceux et celles qu'il feit revivre : parce que, grâce à lui, aont plus l'objet de détestation maurassienne ou de catéchisme stalinien; parce qu'il fait leur place, assez belle, pas assez peutêtre, aux obscurs et aux sansgrade ; parce qu'il contribue avec cour et dignité à réveiller cette passion pour l'histoire que vingt ans d'obscurantisme n'avait qu'assoupie; parce que, en ces temps d'hypocrisie sèche, il est bon d'entendre une grande voix sonore clamer sa foi dans les hommes d'hier, et aussi de demain, même si c'est un ner longuement et dans une langue un peu chargée.

PIERRE GOUBERT. LES HOMMMES DE LA LIBERTE, LA REVOLUTION QUI LEVE, 1785-1787, de Claude Mancaron, Laffont, 468 pages. Envi-

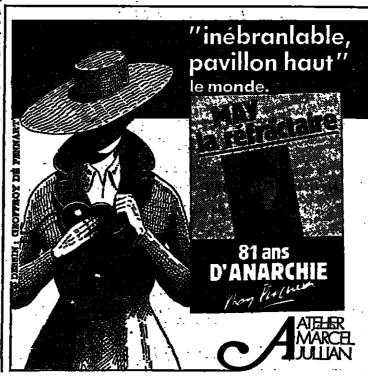



VIENT DE PARAITRE

Julie Pavesi

# LA NUIT DES **BUCHERS**

Ces bûchers, ce sont ceux dressés au Moyen-Age par les hommes au pouvoir pour y brûler vives les sorcières, celles qui pourtant pendant mille ans furent, comme l'a dit Michelet "l'unique médecin du peuple".

En vente chez votre Libraire TRÉVISE



Au sommaire du prochain numéro :

#### L'ADOPTION DES ENFANTS DU TIERS-MONDE

Il faut de la patience, beaucoup d'amour et de compréhension. Attention aux filières douteuses.

Enquête de Liliane Delwasse

#### **CHARLES TILLON:** MA MUTINERIE DE 1919

Soixante ans après, Charles Tillon est retourné sur les lieux d'une révolte qui le conduisit au bogne et fit de lui un révolutionnaire.

Interview de Philippe Robrieux

#### la vie littéraire

#### L'immigration en B.D.

Dieha est un personnage rongé de naïveté et de bonté. Sans papiers, sans travail, il débarque dans l' = Eldorado occidental ». C'est ainei que lui apparaît la France. Il rejoint la masse abstraite et compacte de ses compatriotes et découvre petit à petit les félures du rêve : la brutalité, l'humiliation, l'exploitation et la baine. Après beaucoup de péripéties, Djehe rétablit la vérité quant aux Illusions : « Mais. si la force vive de notre peuple vit ainsi, pourquoi on continue à l'endormir de discours, de promesses d'avenir, quel avenir pour un peuple castré

Saladin, qui s'appelle en vérité Slimane Zeghidour, est un Algrirlen de vingt-six ans. li vient de publier sa première bande dessinée. Elle ne fait pas rêver : elle n'emmène pas les enfants vers les planètes du mor-veilleux. Non, elle raconte le quotidien d'une communauté expatriée qui vit en decà de la vie. Comme le fait remarquer Guy Bedos qui a préfacé cet album — qui aura une suite —, « l'humour, c'est aussi une façon de résister ». -- T.-B. J.

\* Les Migrations de Dicha, par Saladin; éd La peusée sauvage Diffusion DIFF-EDIT, 96, bd du Montparnasse, 75006 Paris.

Roman

PASCAL LAINE : l'Eas de miroir.

- La quête de l'amour, de soi, à

partir d'une Venuse en trompe-l'œil. Sixième roman de l'autent

de *la Dentellaère.* (Mercure de

Critique littéraire

HENRY BOUILLIER : Portratts et

ans l'œuvre de Rezz, Saunt-Sumon,

Chareaubriand, Micheler, les Gon-court, Proust, Léon Dandet, Jouhandean (SEDES 2()0 p.)

DANIEL GIOVANNANGELI : Eari-

sure et répésason. — Un e interro-gation de la pensée de Jacques Derrida. (10/18, 174 p.).

Philosophie

SARAH KOFMAN . Niesziche et

la scèna philosophique. — Lire avec

Nietzsche les « grands philoso-phes » on comment déposailler les

maîtres de leur sérieux es débus-

quer leur mient comique. (10/18, 377 p.)

Essais

JACQUES LAURENT : le Na situ

es dévêts. — En s'imposent le

port du vêtement, l'homme et la

femme ont joné des accessoires

pour se distinguer Par l'auzeur des Bésues, prix Goncourt 1971. (Gal-

romantuma ripolationmenti. -- A

travers des analyses sur Georg

romantisme. (Le Sycomore, 224 p.)
YVONNE VERDIER Façons de

dors, taçons de tarre. - A l'écoute

de la laveuse, de la countrière et

de la cusinière. l'autrur analyse

les propos les gestes et les tonc-tions des femmes. (Geillmard,

La Comtana du « Canard ». - Un

teries de la célèbre « countes

nouveau recueil de mille contrepè-

375 pJ

limard, 190 p.) MICHAEL LOEWY : Marxistana es

France, 151 p.)

vient de paraître

#### Alexandra David-Néel photographe

Quelle vie que celle d'Alexandra David-Néel. bardée de diplômes, journaliste, chanteuse, bientôt empoignée par la démon de l'aventure et parcourant le Tibet en tous sens - une femme! - à l'heure où nombre de lieux y étaient encore « interdits » A cent ans presque, elle redemandalt le renouvellement de son passeport, curieuse encore, n'ayant renoncé à rien. Aujourd'hul, après tant d'écrits qu'elle a

laissés sur ce pays selon son cœur, voici son album de photographies, souvent fort belles, presque toujours fascinantes, comme le mystère qu'elles cherchent à pénétrer : villes-monastères, gigantesques au pied de montagnes qui ne le sont pas moins, vie au village, dans les temples, coiffures de femmes enrichies de pierres et peries fines, les cheveux « montés » en cordelettes jusqu'à 40 centimètres de haut, photographies de lamas (entre 1914 et 1938, Alexandra en a personnellement connu plusieurs), tout surprend dans ces mages exotiques au plein

(Le Thibet, d'Alexandra David-Néel Plon, 173 photos, noir et bianc, Environ 105 F.)

du C*enard enchaîné.* svec leuss

solutions discrètement suggerées

— Un nouveau recueil de dessins

illustrant l'actualité politique (De-

JACQUES FAIZANT : Ayayele!\_

Biographies
ANDREW SINCLAIR : Jack London. — Une vie de l'écrivain

américain écrite d'après ses papiers

glass per Marianne et Denise Alexandre (Beltond, 301 p.)

matton da psychanalysia. — Une

série d'essais sur la transmusion

du savoir analytique. (Ed. Bellond,

Histoire

L'Image du monde renversé es ses

représentations lattéraires et para-

littérarres de la los du XVIº mècle

an milion da XVIIº siècle. -

Recueil d'études réunies et pré-senrées par J. Latond et A Re-

dondo. (Librairie J. Vria, 194 p.)

Languados. — Un ancien ministre

de l'agriculture se penche sur la

vie rarale de l'Ancien Régime.

— Le socialisme à Narbonne, de

1871 à 1921, de la Commune

an congres de Tours, à partir de

ROBERT CHRISTOPHE : Les Plans

mes du purgatoure. - L'histoire

et la vie » quotidienne des pri-

sonniers français en Allemagne,

de 1940 à 1945 (France-Empire,

Témoignage

YVC"INE PAGNIEZ : Ils respec-

44. (Ouest-France, 197 p.)

rons d'entre les morts.

Y. Pagniez achève dans ce livre

le récit de ses « aventures » de la

(Privat, 222 p.)

documents et d'archives inédits.

(France-Empire, 320 p.)
PIERRE GUIDONI : la Cité rouge.

MICHEL COINTAT : Tresques en

Psychanalyse JEAN-PAUL VALABREGA: la For-

rsonnels inédits. Trad. de l'an-

(Stock, 305 p.)

noEl. 120 p.)

224 p.)

#### Etre femmes dans la société victorienne.

Dans le collection - Regard sur l'histoire ». les éditions Payot présentent une intéressante étude intitulée « les Femmes victoriennes, roman et société ». Son auteur, Françoise Basch, analyse la condition des femmes de 1837 à 1867 L'image qui s'en dégage est, on le devine, peu brillante Sur le plan juridique, tamilial ou professionnel, les femmes victoriennes sont les premières victimes d'« un système social régi par le cash-nexua et l'éthique des affaires - La révolution industrielle exacerbe les contradictions on chante l'épouse au foyer, la douce mère, mals les machines ont besoin de bras. les familles d'argent. La littérature de l'époque - lci sont évoqués les romans de Dickens, George Eliot, Elizabeth Gaskell, des sœurs Brontē, — - colle - la plupart du temps à la morale de l'époque. Dans ce domaine, Françoise Basch souligne - la contradiction de la conception des personnages et l'impasse dans laquelle se trouve le romancier victorien » face à une société où seule « l'attitude philanthropique peur s'ériger en panacée de l'injustice

sociale ». - B. G.

### en bref

#### LE PRIX FRANCE-CANADA, destiné à récompenser un écri-vain québécols, a été décerné à Victor-Lévy Bezulieu pour son livre a Monsieur Melville n, publié à Montréal par sa malson d'édition. Cet imposant ouvrage en trois tomes sera publié en France,

. LE PRIX BELGIOUE-CANADA. attribué, chaque année et en alternance, à un auteur francophone du Canada ou de Belgique, a été décerné à notre collaborateur Hubert Juin, écrivain belge. Ce prix, d'un montant de 2 500 dollars, couronne l'ensemble d'une œuvre de poète, de romancier et d'essayiste.

par l'Union des intellectuels indé-pendants, a été attribué à Lucien Laugier pour son ouvrage v Tur-got on le mythe des réformes », paru aux Editions Albatros.

Denis Lacombe a obtenu le Prix du Quai des Orfévres pour son roman intitulé « Dans le creux de la main » (Fayard). Le Grand Prix de littérature policière a été décerné à Dominique Roulet pour

● LE FOU PARLE, prix de l'hamour noir 1979, vient de publier son numéro 11. Il est consacré, en partie, à l'amour. On y trouve, notamment, des textes de Marcel Moreau, « le Pou-

NOM D'UNE NOUVELLE COLLEC-TION publié par les éditions Alain Moreau. Cette collection donnera l'occasion à des journalistes et à des chroniqueurs connus de réunir ce qui garde de sa pertinence et de son actualité dans leurs écrits de ces dernières années, et de définir, dans une annes, et ue deimir, dans une préface, leur métier. Jean-Fran-cols Kahn, Serge July et Règis Debray publierout dans cette collection inaugurée par « le Devoir d'irrespect » de Claude Julien, rédacteur en chef du a Monde diplomatique » et par des a Portraits a d'Olivier Todd, rédacteur en chef à a l'Express a.

• LA COLLECTION DE GAS-TON REBUFFAT, « les Cent plus quarante sommets de la région dépassent les 4.000 mètres.

• UNE STELE, œuvre du sculpteur Nicolas Carrèga, instaliés sur la tombe de Roger Caillols, au cimetière du Montparnasse, à Paris, sera inaugurée à 11 heures, le 21 décembre, jour anniversaire de

dès le début de l'année prochaine, par Flammarion.

● LE PRIX FRANCE-LUXEM-BOURG a été décerné par l'Asso-ciation des écrivains de langue française (ADELF), au poète et dramaturge iuxembourgeois Edmond Dune nour l'ensemble de son œuvre. Celle-ci comprend ane douzaine de recueils de poèmes et. entre autres pièces, a les Taupes » Jouées à Paris en 1957, au Théâtre du Vieux-Colombier.

● LE PRIX DES INTELLEC-TUELS INDEPENDANTS, fondé

• LE GRAND PRIX DE L'AFRI-QUE NOIRE, qui récompense un a été décerné à l'écrivain sénégalais Lamine Diakhaté pour son roman intitulé e Chalvs d'Rarlem s, publis aux Nouvelles éditions africaines de Dakar.

• LE « CRIME » COURONNE. son roman intitulé s le Crime d'Antoine » (Denoël).

voir et ses mimes s, de René de Obaldia, « Grand Amour », de Roland Topor, a Bribes d'une bible », et de Charlette Delko, z Tombeau du dictateur s. On retrouvera aussi les dessins du même Topor, de Desclozeaux, Lise Le Cœur, Kerleroux, Olivier D. Ollvier et Siné. ■ « PRESSE POCHE» RST LE

belles courses », publiée chez De-noël » s'affronte, pour la première fols, à des montagnes hors de France avec un guide genevois connu, Michel Vaucher, qui pré-sente « les Alpes valaisannes ». iconographie, conduit le lecteur à travers un Valais de rocs et de glace dont les célèbres Cervin, Mont Rose et autre Liskamm font parfols oublier que plus de

la mort de l'essayiste.

### correspondance

### Le prix des livres

#### Une lettre de M. Bernard Brunet, président de la Fédération française des syndicats de libraires...

Dans « Le Monde des littres » du 7 décembre, nous avons pu-blié un article sur le prix des livres et fait connaître l'openion de trois éditeurs, MM Chodkie-wicz (Seull), Gallimard et Lin-den (Editions de Munit) & près wicz (Saull), Gallimard et Lindon (Editions de Minuit). Après
cette publication, nous avons
reçu une longue lettre de M Bernurd Brunet, président de la
Fédération française des syndicats de libraires, dont nous donnons ci-dessous l'essentiel:

(...) Il est toujours possible d'affirmer que les prix montent sans le justifier par enquête sérieuse. Nous savons que depuis le ler juillet 1979 l'administration fait ses enquêtes, et nous croyons que nous en aucions entendu parler si les relevés avaient été critiquables.

Il est toujours possible, s'il y a augmentation du prix du livre comme d'autres prodults, d'attribuer, comme par hasard, cette hausse à une réforme, sans chercher à savoir si le producteur n'a pas augmenté son prix cour de misone parégitations. pour des raisons parfaitement légitimes, ce qui entraîne une hausse au détail comme dans

tous les secteurs. Je tiens à vous dire cependant que les libraires attendent encore les nouvelles conditions de vente que certains grands édi-teurs n'ont pas encore fait connaître.

Or vous savez bien qu'en dehors de l'interdiction du prix conseillé obtenue les libraires ont demandé et obtenu la possibilité pour les éditeurs qui le veulent bien de réconnaître leur

qualité de professionnel. Ces qualités — qu'à l'envi défendent vos collaborateurs et les éditeurs, et nous les en remercions - ces qualités peuvent être reconnues par leurs fournisseurs. Les conditions qui leur sont faites leur permettront de se rapprocher des conditions dont bénéficient les grandes surfaces, en raison de leurs très importantes com-

Tant que ce système ne sera pas mis en place, comment tirer des conclusions?

Avez-vous vu qu'en France un changement d'habitudes, en quelque domaine que ce soit, aboutisse en cinq mois à une situation nouvelle et acceptée? Etes-vous sûr que tout le monde parle en nouveaux francs ? Il n'y a que vingt ans! Ou l'on a des éléments pré-

cis sérieux, relevés systématique-ment sur un grand nombre de ment sur un grand nomme de points, et l'on peut tirer des conclusions partielles du début de l'application partielle d'un nouveau système : ou sinon, de grâce, soyons prudents et objectifs. En ce qui concerne les prix des livres donnés par vos col-

des livres donnés par vos col-laborateurs, s'ils sont établis de bonne foi — sans citer unique-ment un chiffre, le plus haut ou le plus bas, — mais en fai-sant une moyenne sérieuse, qui les en empêche ? C'est alors de

la bonne information. Permettez-moi enfin de vous donner une information plus rassurante. Vos intervenants font état d'une balsse de pro-duction.

Peut-on alors nous expliquer pourquoi depuis un an, et pour-quoi depuis trois mois, la masse quoi depuis trois mois la masse des nouveautés qui arrivent en nos librairies est en très forte augmentation? Cela est à un point tel que, physiquement, nous ne pouvons plus placer ce qui nous arrive, ou il faut immédiatement enlever ce qui n'a été mis en place que depuis un mois à peine.

un mois à peine. Et si dans cette masse tout

#### ... et une autre de M. Claude Gallimard

S'estimant mis en cause par la déclaration de M. Claude Gallimard dans « Le Monde des livres » du 7 décembre. M. Pidoux-Payol, président du Syndicat national de l'édition, avait répli-que par une courte lettre publiée dans « le Monde des livres » du 14 décembre en problètes! 14 décembre, en souhaitan! « ne pas prolonger une polémique inutile ». A son tour, M. Galli-mard nous a adressé la lettre

Je prends note de « la précision » de M. Pidoux-Payot, qui interprète avec ironie ma déclaration au Monde comme un ralliement au Syndicat national de l'édition. Je regrette que ce dernier n'ait pas pris le temps de la lire jusqu'à la fin. cela lui aurait évité de me faire un mauaurait évite de me laire un mau-vals procès. Je dois constater qu'il n'a pas pris connaissance du dossier, car il aurait pu rap-peler que dès juin 1978 je m'étais solidarisé avec l'accord éditeurs/libraires sur le double

prix?

Celui-ci. affirme-t-on, pousse à la hausse? D'autres disent que la distorsion entre les prix relevés s'accentue. c'est donc que certains libraires vendent à prix plus bas. C'est alors que la concurrence joue son rôle, et elle n'est pas susceptible de tirer les prix vers le haut. (...)

ne se vend pas. voudrait-on nous faire croire que cela est la faute d'un changement de système de

secteur. A nouveau, en janvier 1979, j'alertais le Syndicat sur la necessité d'en étudier rapide-ment les modalités d'application. ment les modalités d'application.

Si J'ai écrit au premier ministre, devant la carence du Syndicat et l'inquiétude grandissante des libraires, c'est afin d'obtenir un rendez-vous avec l'un de ses collaborateurs. M. Pidoux-Payot me prête une influence que je n'ai pas et il s'en serait rendu compte s'il avait lu ma lettre que je lui ai adressée le 15 novembre 1979. Ce n'est pas l'attitude partisane de ce président qui m'empêchera de chercher qui m'empêchera de chercher avec certains de mes confrères

> PRECISION. - La fermeture de la librairie Laffitte. à Marseille, que nous avons aunoncée dans « le Monde » du 7 décembre ne concerne ni les éditions Jeanne-Laffitte ni lo secteur des livres anciens, qui continuent legra activités sans aucun changement.

des solutions constructives.

÷- - 13

to make the see towards or le sons critique, de la ser-cer parter par des joins des contra album Diens excellente entreutz petits libras des Et recubacts pas que la ser-

erent reatent interemer for a TES MILLE ET UNE NUTES

12 mart (12552) 5 mg (1966) and the same of the same 2.35 2:5022.

O DIES DIEST TVIES-E-DIESE BOOK e te. upries das Ses plan ----- dessenziaus de figue Carrest, Dark, Trades tor t Artiste Gatens Affice. - 215 GIE S. 96 980 es of a volument while

e son to t'us pares la pare to total ensire desiret dan correr securis dans la salam de Grand a Bath Bhatta et Alada

ne de parties and 🐠 e is a hundred

The second secon \*\*\* \*\*\* \$57357Vide #6 7 944000 a er stre compart 1 271227 10 822 36/2006 18 16

15 of 16 ga es éval qui Contract of the second fords de ter Tutturvie d'ene 7000 m - 1000 m - 1000 m

27 Design Roya Daman Barran (28 )

Q La crox des éditions non Ve as sal mposant to poor Passerie, par exemple, per to see a Bestow (dd. Playant,

### Opération Per

117 - .--

Il faut amendes le diz neuvêne acte pour que se codifie l'inage mi-croquemnaine, mi-bon ginie du bontonne barin répendentant le fallibre des pays chrétans.

peut se demander si cette tradiction of the state of the least Plan Marshall ! Sur ce point. Cotherine Legamo, dune pata Shad et Pennee de l'antre, son de l'ent tout à fait d'accord Cent ansi que, en 1952, Claude Len-tion de Nos lavatt que e la celebra-frança Nos lavatt pris en France Noe. Lattica grander communication of contracts stone - Sucres of Il est certain political que ce développe ment art par son importance materiere que par les formes anne les legue es il se produit, est an tentiat direct de l'influence et de Presinge des Etats-Unis-d'Amérique à Les Temps moderne nes, « Le père Noël supplicié à

Eliga et Permee dévelopment raisonnement de « guerre Irolog a El Liver beaucoup d'eaprit et de vincence. L'idée était doing the varience Library sur in the service sur i territy 2222 Secretary pour rides logie, popri is science es pour la paix des peuples deux historiene gally Course. Hamir Padarek et gally Show, Simples joujour en-

Michel Tournier:

#### contes

anme tjars ja sociét

المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ال المنطقة المنطقة

The state of the state of the state of

The second section of the second section of the second sec

The second

1.1 1.2 9 3 5

120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 -

Service Annual Control of the Control

#### A DONNER ET A LIRE

La mode est au conte. Et les éditions se multiplient. Devant cette avalanche, a est important de garder la tête froide et le sens critique, de se montrer exigeant, de ne pas se laisser abuser par des jolies images en couleurs; et savotr qu'au grand album bien enrubanné il vaut mieux souvent faire lire plusieurs petits livres bon marché qui feront plus d'usage... Et n'oubtions pas que les livres qui s'adressent aux enfants peuvent intéresser les adultes, et inversement.

#### LES MILLE ET UNE NUITS

Même à s'en tenir aux publications récentes, le choix est vaste depuis la luxueuse édition grand format Jusqu'aux petits « Poche » bon marché, mais tout

- Deux beaux livres-albums sous emboltage tolle qui reprennent l'édition du dix-neuvième siècle, l'ilustrés par les plus grands dessinateurs de l'époque : Foulquier, Worms, Riou. Bertail, Castelli, Doré. Traduction d'Antoine Galland (1704). Gallimard, 416 p. et 390 p., 185 F les deux volumes envi-
- Pour les plus jeunes (à partir de huit ansi existent des contes séparés dans la même avec les mêmes illustrations : Ali Baba, Sindbad et Aladin. Coll. - Folio Junior ». Gallimard. 10 F le volume environ.
- Une dizaine de contes ont été adaplés par André Massepain de manière à les rendre accessibles aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui. Malgré les coupers, le charme oriental demeure. Collection « Contes gais de tous les temps ., Garnier, 128 p. Illustrations de Morgan, 35 F environ.

#### ANDERSEN

« Le récit était pour les eniants, mais les grandes personnes devaient aussi pouvoir l'entendre », écrivait le célèbre conteur danois à propos de ses œuvres, et le fait est qu'il est plus agréable, bien souvent, de lire Andersen dans les éditions pour la jeu-

Les éditions habituelles en étaient le plus souvent fragmention de P.G. Le Chesnals (1937) au Mercure de France. Gallimard-Jeunesse nous donne cette année une édition intégrale en quatre volumes dans la collection 1000 Solelle. Prix ; autour de 145 F, sous emboltage mais ils peuvent être achetés séparément.)

Dans cette édition intégrale, les contes ont été regroupés en quatre thèmes principaux (le mervellleux et le fantastique, l'amour nalssant, les humbles et les pauvres, les choses et les êtres qui parient). Regrettons seulement que cette publication qui devrait constituer un fonds de bibliothèque soit dépourvue d'una table des matières globale ainsi que des dates auxquelles ont été écrits les contes.

Un ensemble de contes danois a été réuni dans un beau, fort, tivre relié, illustrations de Yan' Dargent, Garnier, 424 pages, 117 F environ.

● Le choix des éditions nouvelles est imposant : pour Poucette, par exemple, on peut choisir entre le style rétro d'Elsa Beskow (éd. Ruyant, distribué par Gamler), le style (la Farandole) ou le style ré-solument féministe de Nicole Claveloux (Ed. des femmes).

● Dans les petits prix, l'« Ecole des loisirs = et « Foilo Junlor - offrent des choix de contes en éditions de poche, toutes deux blen traduites et

#### LES PRERES CRIMM

Outre les éditions existentes et les albums, deux éditions de poche : deux tomes à l'= Ecole des loisirs ». dans la traduction de Max Bichon de 1869 (autour de 11 F le volume) et surtout vingtsept contes en deux tomes de - Folio Junior - dans la bonne traduction d'Armel Guerrie, avec les Illustrations exceptions de Maurice Sendak (autour de 11 F le volume). Signalons aussi un album : les Musiciens de la ville de Brême, aux dessins mystérieux et chargés de féerie de Tudor Banus. Rouge et Or, autour de 39 F.

Autres livres du domaine public, les classiques du dix-neuvième siècle — français et étrangers - ont connu de multiples éditions, tronquées ou intégrales, où le pire côtoie le meilleur. ions pêle-mêle :

- LA BIBLIOTHEQUE ESSEN-TIELLE GARNIER, très réussie, agréable à lire et fort sérieuse, avec Introduction chronologie, notes, dossier documentaire, converture cartonnée et quelques lliustrations. Germinal, Notre-Dame de Paris, Hurlemont (les Hauts de Hurlevent, trad. de Sylvère Monod), 39 F envi-
- LES GRANDES ŒUVRES DE HACHETTE, qui, outre l'intégrale de Jules Verne, vient de sortir les Travailleurs de la mer de Victor Hugo, l'Histoire des treize de Balzac, les Lettres de mon moulin et le Petit Chose d'Alphonse Daudet (avec les illustrations de la collection. - Hetzel - de 1868). 40 F environ.
- LES MILLE SOLEILS OR GAL-LIMARD, bien cartonnee et abondamment Illustrée pour gros lecteurs : David Cooperfield (trad. de Pierre Leyris). 1 024 pages, 78 F environ.
- Enfin, toujours chez Gallimard, deux bonnes éditions de contemporains qui sont passées vite au rang des « clas-siques » : Zazie dans le métro, bel album avec les illustrations très parigotes de Roger Biachon. Coll. « Grands textes illustrés », 55 F environ. Et le best-seller de l'année, numéro 100 de la collection - Folio Junior - : le Patit Prince, 8 F environ.

#### comment écrire pour les enfants les plus hauts sommets de la littérature mondiale s'ap-

ellent ; les Contes de Perrauit, les Fables de La Fontaine. Alice au pays des mervellles de Lewis Carroli, Nieis Holgerson de Selma Lageriof, les Histoires comme ça de R. Kipling, le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ces œuvres es signalent par trois leur brièveté, les choses essentielles qu'elles osent aborder. On s'accorde à les déclarer - pour anfants ». C'est rendre un très grand hommage aux enfants et admettre, avec moi, qu'une œuvre ne peut aller à un jeune public que si elle est parfaita. Toute défaillance la ravale au niveau des seuls adultes. L'écrivain qui prend la plume en visant aussi haut obélt donc à une ambition sans

\_\_ H.v.a bien des années — mes carnets de traveil en font foi, je m'étais assigné la tâche d'écrire l'histoire inventée et véridique des trois personnages principaux de la comedie ita lienne : Pierrot, Colombine et Arlequin. Ces personnages présentent à un degré inégalé la fusion d'un certain extérieur costume, visage, silhouette — et d'un certain caractère psyblancs et flottants - est un nait, un timide, un nocturae, un sédentaire. Arlequin -- costume collant fait de losanges multicolores — est un garçon roué, entreprenant, solaire, nomade. Colombine appartient en principe à Plerrot, mais elle se laisse enlever par Ariequin.

Les grandes lignes de mon histoire se sont trouvées tracées lorsque, replaçant les trois personnages dans un cadre villegeois et artisanal, i'ai compris que Pierrot ne pouvait être que boulanger - farine blanche, travall noctume. - Arlequin pein-

tre en bâtiment, Colombine blan-chisseuse. Colombine, rebutés par la vocation solitaire et nocturne de Plerrot, se laisse - détoumer » par Arlequin, qui la convertit aux couleurs et fait d'elle une teinturière.

Mals, bien entendu, Pierrot a nche. Le texte essentiel du récit fient dans la lettre qu'il écrit à Colombine pour l'arracher à Ariequin : Colombine !

- Ne m'abandonne pas! Ne te laisse pas séduire par les couleurs chimiques et superficielles d'Arlequin I Ce sont des teintures toxiques, maiodorantes et qui s'écaillent. Mais moi aussi l'ai mas couleurs ? Soulement ce sont des couleurs > Ecoute bien cas merveilleux

Becrets : » Ma nuit n'est pas noire, elle est bleue'l Et c'est un bleu qu'on respire. Mon tour n'est pea noir, il est doré ! Et c'est un or qui se mange. La couleur que le fais réjouit fail, mais

stantielle, elle sent bon, elle est chaude, elle nourrit. - Je t'eime at le't'attends

. PIERROT. . On le volt, à travers les deux petites poupées du théâtre ita-lien, ce sont deux visions du monde qui s'affrontent : la substance contre la eurface, la matière contre la forme, l'essence contre l'accident. De granda échos retentissent dans. ces puérils porte-parole. C'est Goethe et Newton séparés sur la théorie des couleurs, c'est Parménide contre Héracitte. Bachelard. Ceta l'enfant, bien entendu, ne le salt pas. Mais il le sent, et il le comprend à sa manière. — M. T.

+ PIERROT OU LES SECRETS DE LA NUIT. Gallimard. Envi-ton 35 F.

# Christian Pierrejouan .

·Śadisme, masochisme la question-clef du pouvoir et de la jouissance... Un récit admirable bouleversant d'authenticité... 11 était logique que l'écriture de l'écri cette expérience fût donnée

jeň très beau "classique". comme une cantate de la plus grande pureté.

Philippe Sollers / Le Nouvel Observateur

### JOSEPH GIBERT ■ LA PLÉIADE

DE REMISE sur les prix marques

(livres neufs)

LAROUSSE BANDES DESSINÉES

 ASSIMIL (Livres-enrogistrements)
 ATLAS (Historique, Céographique) MUSICASSETTES

1 5

DICTIONNAIRES.

26, BOULEVARD ST-MICHEL (6") MÉTRO : ODÉON - R.E.R. LUXEMBOURG AUTOBUS : 21-27-38-58-63 - 81-82-84-85-86-87-89

Arrêts,: Cluny, Ecoles, Luxembourg

## Un vrai cadeau...

# Voyagez EN PENSÉE avec

Trente-cing livres parus, dont:

#### CLAUDE LEVI-STRAUSS Tristes tropiques JAMES AGEE!

WALKER EVANS Louons maintenant les grands hommes Trois familles de métayers dans l'Alabama PIERRE-JAKEZ HELIAS

Le Cheval d'orqueil Mémoires d'un Breton du pays bigouden JEAN MALAURIE Les Derniers Rois de Thulé Avec les Esquimaux Polaires

face à leur destin

JACQUES LACARRIERE L'Eté grec Une Grèce quotidienne de 4000 ans TAHCA USHTE / RICHARD ERDOES De mémoire indienne La vie d'un Sioux. voyant et guérisseur

JEAN RECHER Le Grand Métier Journal d'un capitaine de péche de Fécamp

WILFRED THESIGER Le Désert des Déserts Avec les derniers Bédouins du sud de l'Arabie Saoudite

JOSEF ERLICH La Flamme du Shabbath Le Shabbath - moment d'éternité dans une famille juive polonaise C. F. RAMUZ

La Pensée remonte les fleuves Essais et réflexions A PARAITRE ANTOINE SYLVERE

Le cri d'un enfant auvergnat TERRE HUMAINE Collection dirigée par

JEAN MALAURIE PLON

Toinou



"Terre Humaine, la voix profonde des peuples." Jean Guiloineau "MAINTENANT" "Terre Humaine, parmi les meilleures collections de l'édition française." isabelle Martin "LE JOURNAL DE GENEVE"

'Une mine d'or dans laquelle il faut puiser pour connaître le monde et mieux se connaître." "ELLE"

### Opération Père Noël

Il faut attendre le dix-neuvième siècle pour que se codifie l'image mi-croquemitaine, mi-bon génie du bonhomme barbu répendue dans le folklore des pays chrétiens.

On peut se demander si cette tradition aurait survécu sans le plan Marshall ! Sur ce point. Catherine Lepagnol d'une part, Eliad et Pennec de l'autre, sem-blent tout à fait d'accord. C'est ainsi que, en 1952, Claude Lévi-Strauss écrivait que « la célébration de Noël [avait] pris en France une ampleur inconnue avant la guerre ». « Il est certain poursuivait-il. que ce développement, tant par son importance . matérielle que par les jormes sous lesquelles il se produit, est un résultat direct de l'influence et du prestige des Etats-Unis d'Amérique.» (Les Temps moder-nes, « Le père Noël supplicié », mars 1952.)

Eliad et Pennec développent ce raisonnement de « guerre froide ». Et avec beaucoup d'es-prit et de virulence. L'idée était drôle de faire s'affronter sur un terrain aussi glissant pour l'idéologie, pour la science et pour la paix des peuples deux historiens imaginaires, Kamin Padarok et Sally Snow, simples joujoux en-

tre les mains de la CIA et du K.G.B. Attelés à cette « tâche gigantesque » qu'est la recherche des origines historiques du Père Noël et l'établissement de son arbre généalogique, les deux savants se livreront à une lutte sans merci, tombant d'accord, « malgré quelques divergences » : le Père Noël contemporain est à la fois « Adam Andreievitch Ada-mov, né à Novgorod, un enjant d'Octobre », dont « le père fut un des tout premiers compagnons de Lénine », tout autant que «Adam Andrew Adams, de père et de mère américains », qui a fuit très tôt le communisme et opte à dix-huit ans pour la nationalité de ses parents »!!! Une conférence bilatérale pourrait avoir lieu, dont les dates sont secrètes.

Pour cette & Opération Père Noël », laissons se réveiller, à l'exemple de ces historiens, l'enfant qui dort dans chaque adulte. Aussi méritants que méconnus. Eliad et Pennec avalent déjà proposé des Jeux olympiques an Vatican dans leur premier livre, les Enjants de Yalta (Lattès). Mais qui sont-ils ? Existent-ils même, eux aussi ? Personne n'en est bien sûr. En cette periode de Noël, on peut aussi, sans doute leur envoyer des lettres...

NICOLE ZAND.



Vient de paraître

#### L'OFFRANDE D'AMOUR DU CHRIST

par DOM CHARLES MASSABKI

Un approfondissement de l'unique mystère de la croix et de l'eucharistie, à partir de la parole de Dieu et de la Tradition.

Ecrire Editions SAINT-LAMBERT 55, rue de l'Assomption 75616 PARIS

#### Important Editeur Parisien

recherche pour ses différentes collections

manuscrits inédits de romans, poésie essai théatre. Les ouvrages retenus feront l'objet d'un lancement par presse, radio et télévision.

> Adresse: manuscrit et C.V., à la Pensée Universelle 4, rue Charlemagne, 75004 Paris - Tél. 887.08.21.

Conditions d'édition fixées par contrat. Notre contrat habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littérare.

# LEDUCATION LE



#### NUMERO DE DÉCEMBRE

Aussi au sommaire :

Un rapport d'Amnesty International sur les enfants torturés. L'école de « papa Freinet ». Une ferme pour les enfants. Les métiers du son. Faire de l'informatique après un D.E.U.G. sciences.

En vente partout. Le numéro : 7 F.

#### BULLETIN D'ABONNEMENT

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent recevoir régulièrement le Monde de l'éducation il suffit de nous envoyer le bulletin ci-dessous. Vous ne paierez que 70 F pour onze numéros au lieu de 77 F, et vous recevrez, EN CADEAU, l'un des numéros déjà publiés.

#### RECEVEZ GRATUITEMENT

l'un des numéros suivants :

- C « Orientation ; quel bac choisir », nº 50, mai 1979.
- □ « La psychanalyse et l'école », n° 49, avril 1979.
   □ « Les conseils de classe », n° 48, mars 1979.
- Les enfants et la nourriture », n° 47, février 1979.
   Les lycéens », n° 43, octobre 1978.
- □ < Les jeunes parents >, n° 38, avril 1978.
   □ < La politique au lycée >, n° 35, janvier 1978.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, commander en plus de votre numéro-cadeau d'autres numéros. Il suffit que vous rajoutiez à votre règlement la somme de 6 F par exemplaire demandé

| NOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prénom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| le veue dele le commo de 70 E seus sur le le commo de 70 E se |

Je vous règle la somme de 70 F pour mon abonnement d'un an (onze numéros) au Monde de l'éducation, et je reçois en cadeau l'un des numéros cochés ci-dessus.

Env. votre bulletin et votre réglement (chèque bancaire ou postal à l'ordre du = Monde »), au = Monde de l'éducation -, ærv. abonnem. 5, rue des Italiens - 75427 PARIS Cedex 09 - Tél.: 248-72-23.

#### romans

# Max Gallo à la chasse aux loups

TL y a deux récits imbriqués dans le nouveau roman de Max Gallo *Une affaire 'ntime*. D'abord le récit d'une chasse jeu et de l'affairisme politique dans une petite ville des bords de la Méditerranée. Quelque chose comme un Main basse sur la ville méridional, de nos jours, avec un maire qui a fait de la résistance, un proprié taire de casinos, son complice ou son âme damnée, dont le père a été fusillé à la libération, queiques filles dans des bars des chauffeurs-gorilles, un se-crétaire de syndicats qui se place au-dessus de la mêlée, un grand projet de complexe touristique et fructueux et quelques crimes en chaîne, pour le faire aboutir, comme on fait sauter des rochers pour le percement d'une route.

Tout cela est fort convaincant, blen amené et dégage une odeur qui est celle de notre temps. On pourrait presque mettre des visages sur ses noms.

Et puis II y a l'autre récit, celui d'Une attaire intime, qui est l'histoire d'une fêlure. Le hèros, Daniel Salmon, est scénarista. Il a quitté sa femme pour vivre avec une autra, mais quand il veut la reprendre, c'est

elle qui ne veut plus. Réfuglé dans cette ville portuaire pour cultiver son spleen et remâcher ses déboires, c'est lui qui, par accident d'abord, par volonté justicière ensuite, va déciencher puls poursuivre l'enquête qui amènera à la découverte du scandale. On voit blen ce qui a înspiré Max Gallo: l'idée de renouveler ce vieux mythe fatigué du policier ou du privé cher au « polar » de la Série noire et de « tranciser » l'action à l'image du cadre.

### Typiquement français

En France, on ne se mêle pas des affaires (malodorantes) des autres par ascèse professionnelle ou vocation morale, mais parce qu'on a des peines de cœur. L'idée est intéressante. Appliquée aux affaires publiques, elle donnerait sans doute des résultats surprenants.

resultats surprenants.

Mais Max Gello ne la pousse pas au bout. Ou plutôt il l'étale trop. Il fait de l'analyse psychologique sentimentale, ce qui est peut-être typiquement français,

romanesque. De sorte que les deux intrigues se côtolent, se juxtaposent, sans jamais vraiment se mélanger, ni surtout se conditionner l'une, l'autre. L'une, la publique, est parfaitement maîtrisée. L'autre donne l'impression de ne l'être pas : le héros flotte continuellement entre l'intimé de sa passion et l'intimé de sa vocation accidentelle.

mais également spécifiquement

A tel point que, ne sachant peut-être pas comment s'en débarrasser, notre auteur fait trucider ses deux héros, le scénariste et son ex-épouse, dans des conditions qui restent obscures et sans autre nécessité que le symbole d'une autopunition ou d'un sacrifice suicidaire.

Mais, après tout, deux romans en un seul, par les temps qui courent, ce n'est pas une si mauvaise affaire. Les lecteurs qui n'aiment pas le politicopolicier s'intéresseront à l'histoire sentimentale et ceux qui n'aiment pas l'intime seront retenus par le « polar ».

#### PAUL MORELLE.

★ UNE AFFAIRE INTIME, de Max Gallo. Robert Laifont, 390 pages. Environ 54 F.

# Les illusions du pouvoir

• « Le Calife désabusé » de Dominique Reznikoff.

OUS sommes à Cordoue, dans ce moment du dixième siècle qui a vu le comble de la puissance du royaume islamique d'Andalousie. Le calife El Hakem va mourir. dicte à son premier vizir, Djafar Ibn Othman El Mushafi, son testament. Ce testament est phis exactement une confession et, mieux encore, une méditation sur l'étrange divorce qui se fait entre la vie et le pouvoir entre la beauté des choses périssables et la pesanteur du règne, entre les voix du cœur et les mpératifs du gouvernement. On songe aux Mémoires d'Hadrien, bien'sûr; mais on évoquera plus sûrement la dualité qui est le destin de l'homme puissant,

Dominique Reznikoff, dans son premier roman, les Cavaliers de la soif, nous evait montré quelle verve elle mettait à évoquer des rêves d'Arabie. Dans le présent Jivre, le Calife désabusé, qui vient d'obtenir le prix Roland-Dorge-lès, son ton s'est affermi : les images, plus fermement dominées, y sont d'une beauté très forte et très particulière. Elles ont le fruité du visible, la saveur du monde tel qu'il est, l'éclat de ce qui triomphe avant que de périr. Elles cherchent cette « conscience brutalement claire que quelque part est accessible l'oasis de vie qui pourrait magnitier notre présent, le rendre enfin fécond, éternel ». Et, de cette cience, l'auteur ajoute que «l'atteindre serait découvrir le bonheur ». Mais El Hakem est calife. Il y a deux êtres en lui : l'homme, qui tend à ce bon-hear improbable, lequel se dévoile uniquement par éclairs ; et le souverain qui dokt porter la couronne, et ne songer qu'à elle. Qui doit sacrifier l'autre? La leçon est claire : l'homme doit disparaltre au profit du mo-

El Hakem avait un frère, et ce frère songeait à l'usurpation : il mourra. Le premier fils d'El Hakem va périr empoisonné. Il est la victime du plus proche conseiller d'El Hakem, Ihn Abi Amir, que l'histoire a retenu sous le nom d'El Mansour. Puis El Hakem apprend que son second fils est en réalité le fils d'Ibn Abi Amir, C'est la raison d'Etat qui sera la plus forte. Lorsque l'alle sombre d'Azraèl. L'ange de la mort, frôlera le calife, celui-ci désignera le fils qui n'est pas de sa chair pour

# TOLKIENNERIE illustration du livre BILBO LE HOBBIT

40 Bd St Germain 75005 PARIS

BILBO LE HOBBIT de TOLKIEN album 30 × 40 cm, 68 pages B.DIFFUSION son héritier, et îl nommera El Mansour premier ministre. Tout est bien. À cette exception près : que la vie n'a pas été vécue...

Ce n'est pas le calife, si remarquablement recréé par Dominique Reznikoff, qui est désabusé. C'est l'homme El Hakem qui a été frustré de toute la beauté du monde, et qui n'a été jamais que la proie des ambitions éveillées autour de lui : « Sache, Djafar, que jamais je n'ai offert le pouvoir ou la richesse à un homme sans savoir qu'il allait bieniôt rôder autour de moi, insatisfait et donc toujours prêt

à me mordre. » Pourtant, soupire le calife, « la richesse n'apporte rien à la grâce de vivre ».

Ce roman, d'un beau style, est aussi une réflexion amère et désabusée sur le pouvoir même. Les princes de la république, eux aussi, devraient y trouver de quoi méditer. Et leurs sujets aussi bien, qui jugeraient peut-être, les comparant au calife El Hakem, qu'ils sacrifient trop à leurs intérêts privés.

HUBERT JUIN.

\* LE CALIFE DESABUSE, par
Dominique Reznikoff. Albin Michel,
287 p. Environ 36 F.

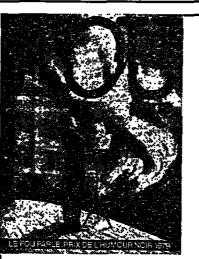

# LE FOU PARLE N° 11 EST PARU

EN VENTE PARTOUT
(10 F)
et 10, rue de la Félicité,
75017 PARIS

Abonnements 6 n° : 50 F 12 numéros : 100 F Soutien FOU à portir de 200 F

Au sommaire :

### LE CARNET NOIR D'UNE PROSTITUÉE



### Les chimères de Noël Devaulx

 Une irritante perfection.

ES contes de Noël Devaulx, on pourrait dire, pour reprendre le titre d'un de ses recueils, qu'ils ont tous « vue sur la zone », mais une zone enfouie, nocturne, lointaine et qui. par certains indices, fait signe obscurément. Dans ces contes, un fantastique tout intérieur, ouvrant des brêches, crevant des écluses, s'épanche dans la vie réelle. Au gré du mouvement de l'eau ou des flammes, dans le miroir d'un vieux meuble à secrets apparaissent des formes, des visages, messages indéchiffrables qu'accompagnent des mots mystérieux ou une chanson ancienne.

C'est tout un monde étrange qui se fait jour dans les dix recueils de contes publiés en plus de trente ans. Contes ciselés et ironiques car « seule la pointe du pinceau peut rendre à la fois l'essence et l'apparence ». Contes précieux ou aigres, élégants, discordants, où aussi bien peuvent être décrits les détails raffinés d'une marqueterie et la chanson de la petite rempailleuse qu'accompagne une guitare éraillée. Contes souvent crueis qui font entrevoir ces «pâles frontières» entre songe et sommeil dont parle Villiers de l'Isle Adam.

#### Des allures de cauchemar

Ce pays des apparences qui parfois se craquellent, c'est toujours un marcheur fourbu, un 
voyageur en pèlerine qui le traverse. C'est un homme seul dont 
les obsessions et les chimères 
s'exaltent particulièrement dans 
les paysages urbains désolés. A 
travers les faubourgs, les venelles tortueuses, les horizons de 
ferraille et les cours jonchées 
d'objets au rebut, il parvient parfois dans un coupe-gorge où, 
inexplicablement, on semble 
l'attendre. La rencontre de 
convives incongrus ou de dames 
décrépites en leurs falbalas prélude à la montée de l'inquiétude.

Soudain c'est l'emballement, puis le point de rupture, la blessure renouvelée par où s'insinuent l'angoisse et la violente nostalgie. Parfois le ton s'enfle, la terreur gagne. Ici, la trompette de l'ange annonce l'avalanche de feu, de grèle, de sang. Ici des villageois traqués vivent une vie de « nyctalopes » tandis que le jour, autour du bourg, des souches d'arbre semblent animées de pouvoirs disboliques. Là un pandémonium fait d'une nuit dans une église un moment d'épouvante, Sous des regards hostiles et hilares, l'aventure insensée du narrateur prend des allures de cauche-

Est-il un « illuminé » ? A-t-il la beriue ? Il est blen certain, pourtant, de posséder toute sa raison. Du flux d'images flévieuses, des fantasmagories évanouies, subsiste toujours quelque fait, quelque trou irréductible. Au bout du compte la parabole demeure sans explication, l'énigme reste à déchiffrer. Et c'est peut-être le trait le plus caractéristique de ces contes insolites que de toujours rester, dans leur irritante perfection, à dessein comme inachevés. Chargé d'un secret qui peu à peu l'étouffe, le voyageur s'épuise en vain à retrouver une porte close. L'ineffable, à peine entrevu, se dérobe.

#### MONIQUE PETILLON.

† LA PLUME ET LA RACINE, de Noël Devaulx, Gallimard, 196 pages. Environ 36 F.

VIENT DE PERMET M'A TACONTÉ...;

Seorges CARON: Le vent m'a raconte...;
Rapel de THUIM: Dans l'ombre des héros
et des martyrs; Tyetta CHAUX: Les
enfants nous disent...; Pierre AVOCAT:
Variétés littéraires,

enfants nous disent...; Pierre AVOCAT : Variétés ilitéraires. Variétés ilitéraires. Lémps » : Reymend A. JURT : En ce temps : Reymend A. JURT : En ce temps : Paul CARDIAGE : Humeur ; BARBAT : Jouer la file de l'Ere ; et l'Anthologie Poètes de notre temps. Les donnes

Les acteurs s'affigues que s'oce sur tene que gen gen e man paracient en paracient que ferrent paracient en tratagne que ferrent paracient en tratagne de la company de la

A part Milbert loss for surren demost the avec Mr. regist
men bourgeon. Miles Miles for
she ou maticus, files for the part
car on selectors des formations des
cards ou repugnant au manufacture
cards ou repugnant au manufacture
cards ou repugnant au manufacture
card output qui manufacture.

par Bertrund P

The a toffice state and the comparation collection with a sevent the syndications from a sevent except out top incide the collections as a partie sample. It is provided to the collection of the sample of the collection of the co

société

### Memmi et la de

et innigne qu'on faire distribut Le comestique beureus al pin see cars e respect de l'angle, le mon

Creek dipendent dental dental

and a new de 1867 et la control de la contro

a l'addissidante le description de la Colora del Colora de la Colora del Colora del Colora de la Colora de la

prophenogram, and a prophenogram, and a prophenogram, and a prophenogram, and a prophenogram and a prophenogram, and a prophenogram, and a prophenogram and a prophen

Co-e pendant quatron finders

sur un it d'répital par unification
de grave qui le réchter directe d'apotence entreue découver que le solding dont le mana-sujetion ne render de la situation par rapport de la situation par rapport des mons de la la companie de la

maiata. Mais his-mène, possible maiata. Mais his molecula a satisfaction morale de se savoir sulla pensable en pourvoyan and besoins de quelqu'un il commit de cette expérience qu'il factifiquer « quetre condume au

EFOULERA

UNE FOULE D'DERS.
Caiculatricès Casio, auto d'acceptant de la company de

UN EVENESSE
Antonine Mailler on Care

Antonine Maillet, prin (2016) dédicacere so Pélagie-la-charreire é samedi 22 décembre (2016)

100

مكذا من الأصل

Devault

• Une irritate pe fremon 

322 27.00 U = 5-2 72 72 72 75 

The Tree is représent

 $\sigma_{ij}\sigma_{ij} \approx 2\pi^2$ 

**UNE FOULE D'IDEES CADEAUX** Calculatrices Casio, stylos Parker, Waterman, Cross, Sheaffer, papeterie, carterie.

**UN EVENEMENT** 

Antonine Maillet, prix Goncourt 1979; dédicacera son livre : Pélagie-la-charrette, éditions Grasset, samedi 22 décembre de 15 h 30 à 18 h.

Centre Commercial Beaugrenelle, niveau 2, 16, rue Linois. Ouvert tous les jours y compris les dimanches 23 et 30 décembre. Parking, Métro Charles Michels ou Javel. Autobus 42,62,70.72.

### Les bonnes en littérature, ou la contrainte par corps

(Sutte de la page 17.)

Les auteurs s'affligent que son corps n'ait pas « plus de place sur terre que n'en a eu son cœur », mais ils se consolent en pensant qu'il s'agit d'une exception : de ces « égarements qui lettent penseurs ou médecins dans des abimes de tristesse ». Et qui n'arrivent qu'aux gens « de

A part Mirbeau, tous les romanciers décrivent la condition domestique avec le regard et les fantasmes de leur milieu bourgeois. Même Jules Renard, qu'on croirait accessible au maineur, n'en voit pas de pire, pour ses bonnes que de s'eloigner des maîtres. La servante est chargée des refoulements de la patronne, des rapports des riches à la saleté, au répugnant, au sexe. Son temps libre ne peut être occupé qu'immoralement. Les employeurs l'incitent à

#### par Bertrand Poirot-Delpech

l'idéal de charité chrétienne, qu'ils n'observent pas eux-mêmes. ils citent volontiers l'épître de saint Pierre invitant

ILLEURS, une telle oppression déciencherait la révolte. Pas à l'office. Les patrons ont beau craindre une conspiration collective, aucune riposte n'est possible, ils le savent. Le syndicalisme interviendra très tard. Le personnel asservi est trop Isolé et mêlé à la via des maîtres. Sa résistance à cette contrainte par corps reste une affaire privée, psychologique. Il ne peut que saboter et grappiller à la petite semaine, tarder à obéir, refuser certaines remarques, tricher sur les comptes, se garder les meilleurs morceaux, chaparder en ville : une misère, de la représaille sans perspective ! Le crime des sœurs Papin, qui enchantera les surréalistes et inspirera les Bonnes, de Genet, représente l'exception qui confirme la règle.

L'Issue la moins pénible et la plus payante, c'est de recopier le code des employeurs. Les servantes de Ger-trude Stein, comme la Félicie ou la Catherine Leroux de Flaubert, calquent leur vie sur celle des maîtres, et s'en trouvent bien. Céleste Albaret et Bécassine aussi. A Combray, la Françoise de Proust jouit de ce que possède tante Léonie et s'indigne qu'on fasse des cadeaux à l'ancienne bonne. Le domestique heureux, et pas seulement la stylé, en rajoute dans le respect de l'ordre, le snobisme et les opinions réac-

Memmi et la dépendance

domination, d'une part, la

dépendance el la pourvoyance,

On est évidemment tenté de

iui faire remarquer qu'il lui aurait

suffi d'observer la relation entre

une mère et son enfant ou entre

des gens qui s'aiment pour aiti-

ver plus tôt à la même conclu-

foudrovente. Pour ne parler que

de psychologie amoureuse. le

tout de même plus loin que Memmi, affirmant, ce dont nui

ne disconviendra, que dans un

couple il y en a en général un

qui a besoin d'être aimé et l'au-

tre qui a besoin d'almer, ce qui

assure la dépendance et la pour-

La souci de Memmi. c'est

d'isoler un principe d'intelligibilité

qui unifie un maximum de faits

humains et de proposer une mo-

rale. Nul doute que le diptyque

dépendance/pourvoyance offre

une cle quasi universelle aux

relations entre les hommes. Le mérite de Memmi est de l'avoir

mise au jour et nommée. Mais

qu'ouvre-t-elle ? Les portraits du

jaloux, du militant, du croyant,

du collectionneur, du propriétaire

de chien convainquent assuré-

ment que tout le monde est peu

ou prou dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Et alors ?

Seuls les enfants croient qu'il

existe des adultes, c'est-à-dire

des êtres autonomes

un peu trop sage, essai.

de la Prisonnière a été

sion, dont l'originalité n'est pa

d'autre part ».

VOIR besoin d'autrui

c'est êtra dépendant.

Pourvoir au besoin d'au-

trui. est-ce nécessairement le

dominer, l'assujettir ? Entre cette

constatation et cette inter-

rogation s'articule toute la

On conneît son Portrait du

colonisé, datant de 1957 et

de poche avec la préface de

Sartre qui contribua à en talre un classique de l'anticolo-

nialisme. Sa conclusion, à une

époque où cette thèse semblait

délirante à la gauche elle-même,

posait que saule l'indépendance

peut faire sauter la dialectique

infernale enchaînant l'un à l'au-

tre la Colonisateur et le Colo-

nisé. Dix ans plus tard, Memmi,

intellectuel juif d'origine tuni-

sienne, a fait le portrait de

l'Homme dominé : le Colonisé,

le Julf. le Noir. la Femme, le

Domestique. Il y décrivait, d'un

point de vue psychologique,

sociologique et politique, une

relation à laquelle il pensait

pouvoir ramener tous les

rapports entre individus et entre

groupes, la relation domination/ sujétion, qu'un impératif démo-cratique et égalitaire commande

bien évidemment de dépasser

par la révolte des dominés et l'élimination de la domination. Cloué pendant quelque temps

sur un lit d'hôpital per une mala-

die grave qui le réduisait à un état d'impotence extrême, il a

découvert que le schéma domi-

nance/sujetion ne rendait pas

entièrement compte de sa

situation par repport aux gens

qui dui apportalent les soins et

l'attention nécessaires à sa sur-

vie. Son médecin, par exemple,

le dominait certes par son

savoir et ses techniques, par l'autorité avec lequelle !! le

traîtait. Mais lui-même, comme

malade, lui rendaît la satisfac-

tion morale de se savoir indis-

pensable on pourvoyant aux

besoins de quelqu'un. Il conclut

de cette expérience qu'il faut distinguer « quatre conduites au

réflexion d'Albert Memmi.

société

tionnaires. Il méprise les petites gens, refuse que son maître s'abaisse à certaines tâches, se croît sincèrement privilégié. Il se sent près du centre, de Dieu. C'est sa légitimité et sa paix intérieure qui se jouent dans ce fayotage. C'est aussi sa seule chance d'ébrailer l'édifice, de

camper en squatter dans la conscience et l'inconscient du maître : ce que réussiront les Bonnes, avant de passer à l'acte, et les valets machiavéliques du théâtre anglo-saxon des années 60, comme dans Zoo Story, d'Albee, et The Ser-

On regrette, à ce propos, que les références théâtrales des essais parus cet automne se limitent à Genet. De Labiche Anoulih et sa terrible Grotte, il y avait à glaner dans l'emer trivial de la bonniche de Boulevard, par opposition à la vale-taille tonique de Mollère et de Marivaux.

L resterait à mieux montrer que le phénomène n'a pas disparu avec l'archetype de la bonne 1900. Les faits et les témoignages littéraires prouvent que le système per-pétue ses malices et ses fantasmes. On compte encore sept cent mille domestiques plus ou moins à demeure. De Duras (le Square, 1955) à Inès Cagnati (Génie, la tolle, 1976), elles continuent à ne pas savoir comment « s'en sortir ». La femme de chambre espagnole a pris le relais de la sou-

brette bretonne pour ce qui est de déniaiser le fils de famille (Une curieuse solitude, de Sollers, 1958).

Sans parier du progrès diabolique de cette fin de siècle, qui consiste à brouiller les rôles et à les faire jouer aux gens à leur insu. Feuilletons et publicités tendent à rendre invisible l'ingratitude du travail ménager, ce à quoi servait naguere la bonne. A l'image de cette dernière, l'épouse donnée en exemple de bonheur aux foules combine honnéteté distinguée, tabiler consciencieux, et œillade coquine : la loi du marché et l'ordre moral qui va avec la veulent à la fois fée du logis et maîtresse experte. L'incitation à choisir entre des lessives identiques vient en sus.

Aujourd'hul, comme du temps des Goncourt, l'important demeure que l'exploitation ne se voie pas l' \* LA PLACE DES BONNES, d'Anne Martin-Fugier, collection

g Figures a, Grasset, 380 p., environ 59 F. \* FEMMES TOUTES MAINS, de Geneviève Fraisse, Sauil,

\* GERMINIE LACERTEUX, d'E. et J. de Concourt, réédition en a 10/18 », 250 p., 20 F.

### Madame est servie, sauce américaine

 U n journaliste français et sa femme gilets rayés sous la bannière étoilée.

N est de Paris, journaliste de surcroit. On a sa vie, ses habitudes, ses sentiments. ses copains, ses amis, ses tourments aussi qui n'empschent pas d'appréhender un certain bonheur intimiste même avec ∢ un fort penchant pour la philosophie humanitaire». On a eu aussi l'occasion de montrer du courage, de ne pas faire litière de ses convictions et de son éthique professionnelle. Et voilà qu'à quarante-huit ans on décide d'aller accomplir aux USA. « des travaux ancillaires, histoire de gagner quelques nickels et de faire connaître à l'Amérique ce qu'est un bœui miroton sans

Est-ce tellement insensé? Et même tellement original ? Après tout Alain Ancelot ne décide pas de changer de condition. Cette parenthèse aura son temps, celui somme toute d'un reportage un peu en forme de pari et auquel il associera, comme il en a l'habitude, Michelle, sa femme, pour la simple et douce raison que c'est ainsi. Seulement vollà il reste désormais à tenir le

crème d'anchois ».

pari

L'Amérique de 1972 où 11s dé-Comme j'ai mis à peu près barquent un jour de juin n'est pas encore sortie de la guerre quarante ans à comprendre ce que Memmi dit dans son livre : du Vietnam : c'est celle des pulqu'il faut naviguer à vue entre le sions noires, des juxtapositions du fric et de la misère. Dans ce le Scylla de l'autonomie (c'est-à-New-York qui leur fait lever le dire la solitude et la mort), je nez, que l'un aime d'emblée, qui impressionne l'autre, ils ne sane saurais trop recommander à ceux qui n'ont pas atteint cette vent pas encore ce qui les attend. Mrs Clelia Scandso, qui sacesse la lecture de ce sace. doit être leur employeur et à laquelle ils se sont annoncés par MICHEL CONTAT: téléphone, ne serait-elle parmi « ces géants débonnaires vêtus \* LA DEPENDANCE, par Albert Memmi. Gallimard, 218 p., environ 49 F. PORTRAIT DU de chemises rayées à manches courtes » qu'une autre débon-naire ? Elle sait bien, après tout, COLONISE. Petite bibliothèque Payot, 138 p., environ 14 F. que ce valet de chambre, ce c butler », et cette cuisinière, cette « cook », ne sont pas des professionnels mais un couple

de Français dont elle connaît la véritable qualité. Elle le sait, mais elle n'entre pas dans ces considérations. Et elle va le montrer. Elle est « madame » Clelia Soandso, et son vieux mari nonagénaire est monsieur ». Ils sont pris au piège les bons petits Français de la rive gauche parisienne. Ils ont voulu tâter de la condition ancillaire à l'américaine ! Ils sont servis. Rien de neuf sous le ciel domestique. L'univers de la sonnette et du « Madame est servie » n'a pas de frontières. C'est celui des exigences, des manies, des éclais de Madame, celui des rapports universels de maîtres à serviteurs, de seigneurs à valets. Comment cela se subit, se sup-porte, de quelle révolte et de quels désespoins cela se nourrit. vollà le livre, aujourd'hui composé à deux voix.

Le vrai reportage livré aujourd'hui est celui qu'ils ont effectué finalement en eux-mêmes alors que n'étaient pas encore jetées aux orties la veste blanche du c butler > et la robe à col sage de la « cook ». Il n'y avait pas danger pour ces deux-là de somhrer dans les plèges de la flatte-rie, de l'obséquiosité. Mais c'est à côtoyer ces gouffres qu'Alain An-celot a pu atteindre dans le ton cette rage en verve perpétuelle qui était celle de Brel, disparu aujourd'hui, comme lui.

« Ce qui est retracé icl est une histoire d'amour », confie à un détour Alain Ancelot. C'en est une en effet et qui domine tout. De l'expérience acquise chez la dame aux grands airs à celle subie avec un autre regard chez un couple de « célibataires » un peu moins « grand genre ». Tout ce livre le dit, le crie, ce qui fait révèle une exquise complicité et tre deux êtres qui tirent d'elle leur force et s'offrent ainsi le hixe d'avoir le dernier mot.

JEAN-MARC THEOLLEYRE.

\* MAID IN U.S.A., larbins ches les Ricains, d'Alain et Michelle Ancelot, prétace de Bertrand Poirot-Delpech, Nouvelles éditions Baudinières, 246 p., environ 45 F.

# **le dernier** · «l'usine» est paru aux **EDITIONS**

☐ Fusine de pichard 24 F ☐ ccp

POLONAIS et livres français

règlement joint par

sur la Pologne LIBELLA z. St-Louis-en-l'Us. Paris (4)

Faut-il interner les psychiatres? Dictionnaire critique de psychiatrie

☐ chèque bencaire

Nous avons entreviris de constituer la plus importante collection d'images ératiques de tous les temps et de tous

the catalogue descriptif { 34 reproductions sur beau papier vergé ) avec des bons de commande des premiers titres disponibles est envoyé contre toute demande accomp grée de 10 F. pour frais. OBLIQUES — B.P. v° 1 — LES PILLES 26110 NYONS — FRANCE.

NOM:

ADRESSE:

#### Le pain c'est la vie... vive le pain !



**LE PAIN** Photos originales de Jean MĂRQUIS

dans l'esprit et la forme du LIVRE DE L'OUTIL et de LES OUTILS **DU CORPS** 

qui remportent toujours le même succès 1 volume 26 x 34 cm, 208 p. 120 planches couleurs.

HIER & DEMAIN La Courtille

#### pandora éditions-48, COURS MIRABRAD 13100 AIX EN PROVENCE

**3 LIVRES IMPORTANTS** (Nouveautés novembre 79)



ces acteurs inoubliables pour

parler poétiquement et avec homour de la condition de

336 p. 16×25, brochė.

HALLDOR K. LAXNESS RICARDA HUCH Prix Nobel 1955 Les Romantiques allemands, La Saga des fiers à bras Roman islandais traduit et présenté par Régis Boyer Traduit de l'allemand par Jean Bréoux L'un des plus grands romanciers du XX°s, utilise cene fresque et

Après la réédition du premier tome voici la suite *inédita e*n français de cet ouvrage capital. 306 p. 16×25, broché.



Pierre Loujs ou le culte de l amaié

GORDON MILLAN

Ce livre passioonant est fait à partir de documents inédits sur l'amitié de P. Louys avec Gide, Valéry, Wilde et Debussy, et met à jour la grande influence ou'il cut sur ses contemporains. 308 p. 16×25, broché.

EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE

- A PARAITRE EN JANVIER

TEAN-LUC MASSOT Les inspirés des maisons-standard. Ce livre est né de la surprise d'un architecte spécialiste de l'habitat provençal traditionnel devant les étonnantes transformations subles par les maisons-standard d'un ensemble dont il avait été le concepteur. Nombreuses illustrations.

LEONARDO SCIASCIA

Rables de la dictature suivi de La Sicile, son

casur, (poémes). Edition bilingue, traduction de Jean-Noël Schifano. Inédit en Français, ce recueil nous fait découvrir un autre Sciascia:

### histoire

# « L'Épopée de Gilgamesh »

Une nouvelle traduction de ce poème qui vient de Sumer.

UE ce long poème épique nous vienne des Sumériens nous vienne des sumeriens (dix-huitième et dix-sep-tième siècle avant J.-C.) au firent une version plus élaborée et plus littéraire sept siècles avant notre ère, suffirait à nous le rendre émouvant.

Emouvante l'origine des grands mythes : le déluge, l'arche et sa cargaison de toutes les espèces vivantes, avec l'oiseau qu'Outra - Napishtim, précurseur de Noé. lâche le septième jour un corbeau — et qui ne revient pas parce qu'il a trouvé où se poser, ce qui indique la fin du cataclysme (dans l'Epopée de Gilgamesh le récit du déluge est déjà un récit très ancien).

Emouvante l'origine de nos légendes : le monstre qu'il faut abattre pour pénétrer dans un

érotisme

humour

album cart./ 48p.couleurs

**SERRE** 

aventure

**Editions** 

bon à retourner

6, rue It chanaron

38000 grenoble

O l'usine/pichard 24F

§ ○ vice compris/serre 30F

O junglemen/pratt 59F

O le catalogue gratuit

.Code.

je desire recevoir

Adresse

I réglement joint par 🗅



Riustration tirée du livre.

lieu interdit, la quête d'immortalité, le serpent symbole de vie. On volt des hommes poser des questions premières sur la vie. la mort, le ciel, l'enfer, l'au-delà, l'amitté, et naître la curlosité : explorer le fond des mers, entreprendre des expéditions loin du territoire connu, faire recule les bornes du mystère; C'est l'éveil du savoir dans un hymne à l'amitié, au courage.

Assez étrangement pour nous, l'amour de la femme en est absent. Il faudra quelques siècles pour que la femme soit aimée. Pour les Sumériens et les Babyloniers, elle est le chaînon entre nature et culture, agent de la fécondité, incarnation de la sse-terre, initiatrice et interprète des rèves. Elle donne la volupté, elle n'inspire pas la pas-

#### Un chant magnifique

Mais déjà apparaît la ville, avec la beauté de ses murailles. (Qui a vu Jérusalem ou même seulement Carcassonne peut comprendre qu'on admire les murailles d'une ville). La ville riche, aux mœurs polies, aux plaisirs raffinés, s'oppose à la rudesse de la plaine et des bois. à la vie sauvage.

Enkidou, jeune sauvageon couvert de poils, mangeur de fruits, apprendra le plaisir d'une courtisane qui lui fera aussi goûter le vin et le pain et lui ouvrira le chemin de la ville, Ourouk où il affrontera Gilgamesh, tyran brutal, dans un combat singulier. Les deux antagonistes se battent furieusement quand les armes leur tombent des mains Ils s'embressent et c'est le début d'une amitié qui métamorphosera le roi cruel en homme sensible et durera jusqu'après la mort

Devant le cadavre de son ami, Gilgamesh prend conscience de la condition humaine et décide de commencer sa quête de l'immortalité. Mais à peine a-t-il trouvé au fond des eaux la plante qui le rendra immortel

Le Monde

5. rue des Italièns 75427 PARIS - CEDEX 69 C.C.P. Paris 4207-23

ABONNEMENTS

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 55 F 270 F 385 F 500 F

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIR NORMALE

480 F 760 F 929 P 

BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS F 325 F 468 F 610 F

IL - SUISSE - TUNISIE

Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande.

Changements d'adresse défi-nitifs ou provisoires (de u s

ntilis ou provisoires (de ux semaines ou plus): nos abonnés sont invités à formuler leur demands une semaine au moina avant leur départ.

Veuillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Edité par la S.A.R.L. le Monde.

5. r. des Italien

Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire nº 57437.

Géranta :

230 F 420 F 612 F

que le serpent la lui dérobe, et c'est lui, le serpent, qui devient immortel puisqu'il renaît chaque année en perdant sa vieille

Le récit, connu depuis plusieurs décennies, a pu être traduit quand les assyriologues ont déchiffré les tablettes d'argile griffées de signes cunéiformes, en 1862 (1). Grace à une nouvelle traduction d'Abed Azrié, poète qui a traduit en poète, il devient un chant magnifique. Qu'on écoute seulement le lamento de Gilgamesh à la mort

Enkidou, mon ami, mon [compagnon celui que j'ai atmé d'amour si est devenu ce que tous les

[hommes deviennent. Je l'ai pleuré la nuit et le jour

(1) Pour qui veut connaître l'his-toire de cette épopée et la vie des hommes qui l'ont écrite, rappelons le livre (dont la lecture est pas-sionnante et facile) de Samuel Noah Kramer, sumérologue américain : L'histoire commence à Sumer (trad. française : Artaud. 1837).

je me suis lamenté sur lui six iours et sent nuits en me disant qu'il se lèverait par la force de mes pleurs et de [mes lamentations je n'ai pas voulu le livrer au je l'ai gardé six jours et sept

jusqu'à ce que les vers recouvrent son visage. Après sa mort je n'ai plus [retrouvé la vie et je suis allé errant dans le

Ldesert. Poème qui nous enchante parce qu'il nous fait revivre tous les thèmes qui nourrissent nos rêves depuis le début des

D'autant plus agréable qu'il s'agit là d'un livre très soigné, enrichi d'une iconographie souvent inédite, très belle. Les empreintes de sceaux-cylindres sont superbes.

CHARLOTTE DELBO.

\* L'EPOPEE DE GILGAMESH, nouvelle traduction d'Abed Azrié. Berg International Editeurs, 208 p., 41 illustrations, 85 F environ.

# Images du XIX siècle

 D'un empire à l'antre, à travers la peinture et la photographie.

A campagne de 1809, c'est Le triomphe du génie militaire. Napoléon rentre d'Espagne, y ayant remis un ordre précaire après le désas-tre de Bayien. Quand l'Autriche le provoque, il n'a, pour allies, que les hésitants, et les conscrits n'ont pas eu le temps de s'entrainer. Pourtant, en trois mois, ce ne seront que victoires — Eckmül. Ratisbonne, Ess!ing. jusqu'à Wagram, le 5 juillet. Pour gagner la paix après cette guerre rondement menée, l'« ogre » épouse Mar:e-Louise, petite-fille de l'empereu vaincu Il es: à l'apogée de sa gloire.

Conçu dans le même esprit que l'an dernier, un superbe Napoléon et la campagne d'Esnagne, ce livre, rédigé par J. Tranié, à partir de notes du commandant Henri Lachouque, se présente enrichi d'une iconographle souvent inédite due à Juan-Carlos Carmigniani. C'est dire la rigueur d'un ouvrage qui enthousiasmera les fervents Napoléon comme les passionnes d'art militaire.

#### Le goût de la chose militaire

Edouard Detaille (1848-1912) et Alphonse de Neuville (1835-1885) étaient deux amis que réunirent, durant plus!eurs années, la fabrication de « panoramas », ces grandes toiles circulaires de 120 m de long et de 15 m de haut, dont la fin du siècie dernier raifolalt. Mais leurs styles, comme leurs per-sonnes, font contraste, bien que leur goût pour la chose militaire soit le même.

A la manière de Detaille. observateur philosophe out analyse les faits pour en tirer l'enseignement, correspond, chez de Neuville, un art plus nerveux. plus subjectif, plus oriente vers la dramatisation de ce qu'il voit. Longtemps, après un vif succès de leur vivant, tous deux furent déclarés « pompiers » narce que leur pe ture evait quelque chose de trop léché : ils n'avaient qu'un tort peindre à peu près à l'époque où les impressionnistes faisaient éclater leur révolution. On les redecouvre aujourd'hul et c'est bien alnsi. Leur réalisme prend

texte

intégral

suivi d'une

Biographie

Commandan Parquin

(1814-1845)

"Une admirable édition criti-

que appelée à devenir classique".

Jean Tulard (Le Monde)

"Un ensemble de premier ordre. On clas-

sera Parquin, en lui trouvant plus de lege-reté et d'aisance, à côté de ces soldats de

fortune comme le capitaine Coignet, le

sergent Bourgogue. La biographie a l'allure d'un roman."

André Zysberg (Les Nouvelles littéraires)

Chr. Melchior-Bo

"Passionnant. Un régal."

valeur documentaire, très sensible dans ces deux volumes dont les reproductions sont de haute qualité et les textes de présentation bien faits pour rendre justice à deux artistes trop connus et méconnus.

Détaille, de Neuville, travaillaient parfois en utilisant la photographie comme moyen de precision. Cet art, alors nouveau, nous donne à revivre le Second Empire, qui a fait, cette année, l'objet d'une exposition au Grand Palais (voir le Monde des 17 et 24 mai)

« L'Empire, c'est la paix ! » On connaît ce mot de Napoléon le souvenir inquiétait de Napoléon le Grand Durant vingt années. ce fut vrai. le temps de rattraper l'essor de l'Angleterre, le temps, pour la société bourgeoise, de s'établir puissamment. le temps de donner aux prinen tête. un nouveau visage, sous la poussée d'une frénésie immobilière inconnue jusque-là.

#### La science et le pittoresque

Pour bien comprendre ce fascinant album de photographies — presque un album de famille : ce sont nos arrière-grandsparents qui y sont acteurs - il faut lire le texte de présentation de Pierre Miquel. Comme à l'accoutumée, cet historien unit allégrement la science au sens du pittoresque, tous les aspects de l'époque envisagés avec cette vivacité du trait qui fait de i his oire une passionnante

#### GINETTE GUITARD-AUVISTE.

★ LA CAMPAGNE DE 1809, de Jean Tranié et Juan-Carlos Car-migniani : Napoléon et l'Autriche. Copernic (« Grands faits da l'histoire »), 240 pages, 404 illustra-tions noir et blanc. 35 en couleurs. Environ 220 F.

★ L'HEROISME D'UN SIECLE, de Jean Humbert : Edouard Detaille. Copernic (coll. a Peintres témoins de l'histoire ». 180 nages. plus de 100 illustrations, dont moitié en conleurs. Environ 116 F.

\* L'EPOPEE DE LA DEFAITE, de Philippe Chabert : Alphonse de Neuville. Copernic (coll. 109 pages, plus de 100 illustrations, dont la moitié en couleurs. Environ 110 F.

★ LE SECOND EMPIRE, de Pierre Miquel. Coll. a Trésors de la photographie n. 224 pages, André Barret, édit. Environ 216 F.

Première

édition

critique par

Jacques

Jourquin

"Cette édition est enfia

Jean Prastean (Le Figaro)

Henri Bonnier (Le Méridional)

Jean-François Chiappe (Le Figaro-Dimanche)

intégrale et remarquablement

"Acioned'hui, ces souvenies prennen

"Précieux pour les spécialistes, agréable

tonte leur saveur."

Pour les amaieurs.

Bibliothèque Napoléonienne Tallandier

Souvenirs du Commandant Parquin

(1803-1814)

contrasté, plus exotique. vient d'ailleurs. Il sort du Eille cru. Et c'est vraiment un autre monde la Russie au moment où son maître — aussi absolu que là-bas tout maître peut être — décide de la frotter à l'Occident. Il s'ensuivra une parodie de civilisation qu'Henri Troyat peint volontiers sous des couleurs burlesques. On coupe les barbes, on raccourcit les caftans, on fait sortir les femmes des « tèrems », on donne an pays une artillerie, une marine et la mer libre qui lui manque tant; on franchit les frontières, on gouverne avec

Troyat sans Illusion.

Est-il besoin de dire que le portrait si vivant d'un homme si excentrique éclipse le souverain et son rôle? C'est entre ripailles et massacres que se déroule, comme un excellent film, la biographie de Pierre le Grand. dans un déferiement sauvage d'or et de pourpre, d'alcool, de sang.

JACQUELINE PIATIER. \* PIERRE LE GRAND, d'Henri

### Paul MARI 3 collections COLLECTION HOUVELLE SAISON L'Harizon 2000 Merici RIGAL Toutes les petites filles mearent parce romag : 194 pages COLLECTION CARDINALE Les 4 directions de la recherche

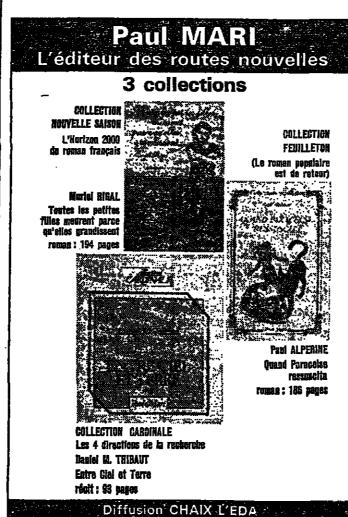

1. rue de Fleurus - 75006 PARIS - Tél. 544-41-11



Portrait d'un tsar

De même, le Prisonnier nº 1 (1978) faisait pendant à Catherine la Grande (1977). Les deux fictions font ressortir l'incomparable éclat des deux bio-

pouvoir de l'Eglise. Et pourtant tout ce qui est vécu reste aussi médiéval, les sentiments, les besoins, les instincts : fêtes carabinées et supplices inhumains; ivrognerie et délation; absolutisme sans merci et continuelles émeutes de prétoriens. « La Lui plus romanesque qu'elle nouvelle barbarie petersbourbarie moscovite », conclut Henri

Troyat, Flammarion, 395 p., index et bibliographie. Environ 68 F.

فكذا من الأصل

Réhabilité per Paul Murray Kendalle

histoire

Property of the same the same a 1465, et derning. succión son de la manne succión son differente, sonado 2 34 The sent of to 203 Pink fine es anne es com anne de la company BUT THE STREET SE TOPE ON to and to mai absolu Cont. to make he the repporte in the commence de Por versi et Thomas More. Sinkerpeure & Is the di samuel Bank Murray Sentille nur er en americain fage And the grands bearing to e curopera, Albert Committee Louis Al. M. games de sources.

me dans son Burrett de Gioucuster. care frire da sei grint to man ... this day considerment over contre les grands STATE CONTROL OF STREET, ST. BULL. na contra a maison de Lan-

and the second

#### Bréves rencontres TE de l'étaire d'en me

Ser tra. 25 ut de fait el de (a fact 2107) - En 1960年(数) garrert gamme & Sertalien Litteren maarmie mitterite git eturin ittiss semilieri et gentigenen ginnietanisten. Briefe. gerrente Erikumt**e ans apris** avenement und das facilier Ca retrer to constitue que la SALLIE EL TUTO E ETEL ASPAGA partition dens les pays con Sines e e vie art beurgebe Company of Budatest in Alat watter Mangriph the part of the part of Tag at the rappeds on the control of Fars of the COLORS discoursed Target Ter image et in Sale Contract, marries & Die gemannen des geti antonia consi<u>nt</u> 20 **9370 has** 1012-ent percent the same and the brillian land A Lyber \* L'ACTIVISME HONGE ermer rette er realist an

SION DONNAIT DES PRIX DES DESSINEES NOUS LES RIONS TOUS

INTRIGUES A LA JAMA QUE JEREMIE DANS 158 158 de Paul Gillon scapé d'un naufrage dans garaïbes, Jérémie est bacoventure qui le livre tour à la rates, à des tribus back a série à suivre, dans in ma adition de Robert Steva Scouleurs. Sortie le 16 contra tanta et adolescents.

a XIX sièch

- 12: 15:32

La mianta

et le plantage

Control of the same

The state of the s

Jane Court State

Communicant Page

5 (2.5 miles)

### La fin du mythe Richard III

#### ● Réhabilité par Paul Murray Kendall.

PEU de monarques sont aussi méprisés et hetméprisés et hais que Richard III, roi d'Angie-terre de 1483 à 1485, et dernier souverain issu de la maison d'York. Diable difforme, assassin de ses neveux et de ses plus fidèles amis, voleur, incestueux : deux courtes années de règne ont permis à cet usurpateur de se vautrer dans le mai absolu. C'est du moins ce que rapporte la tra-dition « tudorienne » de Polydore Vergii et Thomas More, reprise par Shakespeare à la fin du seizième siècle. Paul Murray Kendall, historien américain fasciné par les grands hommes du quinzième siècle européen, auteur d'un remarquable Louis XI, découvreur infatigable de sources inédites, livre dans son Richard III une autre vérité.

Richard, duc de Gloucester, est le plus jeune frère du roi Edouard IV, guerrier et homme d'Etat accompli, qui dut constamment lutter contre les grands féodaux, contre une Ecosse perpétuellement agressive, et, surtout, contre la maison de Lan-

#### Brèves rencontres

5 UITE de l'histoire d'un ma-lentendu, celui de l'art et de la révolution. En 1919, à Budapest comme à Berlin e à Moscou, modernité culturelle et révolution sociale semblent un Instant marchez de concert L'avant-garde artistique rencontre l'avant-garde prolétarienne. Brève encontre. Solxante ans après l'événement, il est facile à l'historien de constater que la révolution culturelle était appelée talistes et le vieil art bourgeois destiné à régner dans la sphère socialiste. Ce futur n'était pas évident aux intellectuels hongrois à l'époque de la Commune de Budapest. L'Activisme hongrois, ouvrage collectif, augueLont parmagyars, nous rappelle Budapest était au début du siècle, comme Berlin, Vienne et Paris, l'un des pôles du courant moderniste. Ce volume, largement illustré par l'image et le texte d'époque, montre à quel point certaines des actuelles démocraties populaires, dont la participation à la vie culturelle de l'Europe est aujourd'hui des plus limitée, n'étalent pas, en 1945, des pays sans histoire, in-

\* L'ACTIVISME HONGROIS, ouvrage conçu et réalisé sous la direction de Charles Dautrey et Jean-Claude Guerlain. Ed. ntal-Darly (diffusion Weber), 327 p., environ 189 F.

ment par Henri VI, le roi fou, puis par Henri Tudor, futur Henri VII. De tous ces personnages turbulents, seul Richard reste fidèle à la devise qu'il s'est choisis : « Loyauté me lie ». Le roi Edouard a tellement confiance en lui qu'il lui confie, des l'âge de douze ans, la responsabilité effective de lever des troupes dans neuf comtés. A dixhuit ans, Richard est le premier général du roi, et le principal soutien du trône.

Aussitöt la paix revenue dans le royaume, Richard quitte la cour, noyautée par le clan des Woodville, parents de la reine Elisabeth, et part pour le Nord, où son frère lui accorde des prérogatives de vice-roi. Son activité lui vaut naturellement l'estime renouvelée d'Edouard IV. qui le nomme, sur son lit de mort, Protecteur du Royaume, avec tout pouvoir jusqu'à la majorité du prince de Galles.

Edouard IV meurt en avril

1483. Il a quarante ans. Les

contemporains ne savent pas si c'est de débauche, de fièvre quarte, on du chagrin de s'être fait rouler par Louis XI, qui le suit d'ailleurs de très près dans la tombe. Le clan des Woodville s'empresse alors de faire revenir du Pays de Galles le petit Edouard, fils du roi, pour le couronner au plus tôt et garder le pouvoir. Richard ne l'entend pas ainsi. En tant que Protecteur, il ramène lui-même le nouveau rol à Londres, prend en charge l'Etat avec l'approbation du Parlement, et se débarrasse des Woodville en faisant décapiter trois de leurs chefs. Puis il se retourne contre d'autres comploteurs, fait exécuter lord Hastings, ancien compagnon de son frère, et met sous les verrous pour peu de temps, les autres. pourtant plus dangereux, comme Morton, évêque d'Ely, véritable inventeur de la guerre psychologique et fervent soutien de la cause Tudor.

Quelques jours plus tard, un nrêtre remet en canse la légitimité du mariage d'Elisabeth Edouard IV, et nie du même coup le drott de leurs enfants hériter de la couronne. Le juin 1483, une assemblée des trois Etats du royaume déclare mil le mariage d'Elisabeth et d'Edouard et sacre par conséquent Richard. Richard III conserve les méthodes de gouvernement du'il a toujours appliquées : son règne est marqué par le développement du com-merce, la répression des désor-dres, la création de moyens légaux permettant aux plus défavorisés de lui adresser directe-ment leurs plaintes, et le souci d'éviter au maximum les nouveaux impôts : un roi modèle Seul défaut : une trop grande largesse qui lui fait dilapider le trésor patiemment accumulé par

Henri Tudor, outsider exîlê à la cour de France, débarque le 7 août 1485 dans le sud du Pays de Galles. Le 22, Richard meurt à Bosworth en chargeant à la tête de ses troupes, trahi par lord Stanley et le comte de Northumberland dont il avait fait la fortune. Il a trente-trois

Jusque-là, le seul reproche que l'on puisse faire à Richard est la promptitude et la détermination avec laquelle, à peine en-terré son frère blen-aimé, il a pris sa place. Une ombre terrible vient ternir ce tableau : l'assassinat présumé de ses deux neveux, les fils d'Edouard, dès le mois d'août 1483, peu après son

C'est le seul moment où l'on

sent Kendali embarrassé : Richard les a-t-il ou non fait tuer. comme l'ont soutenu les chroniqueurs tudoriens pendant cent ans ? Il est dommage que Ken-dall, devant le manque de sources directes, refuse de trancher. Il est des absences qui valent des preuves. Or, aucun écrit autre que tudorien ne relate la mort des enfants, aucune rumeur contemporatne n'évoque leur disparition. Ce n'est pas à Kendall, mais à un auteur anglais de romans policiers, Josephine Tay, dans The Daughter of Time, que revient le mérite d'éclairer, avec un talent et une intelligence incomparables, grâce à une critique détaillée et approfondie des sources, ce sombre épisode de l'histoire anglaise (1). Elle démontre que Richard n'avait aucun intérêt à tuer ses neveux, et que ces derniers vivaient encore à sa mort...

Des générations d'historiens se (1) Première édition : Peter Davies, 1954. Edition Penguin, 1954, dix-neul réimpressions depuis.

sont laborieusement efforcées d'expliquer un double meurtre aussi brutal que stupide, ordonné par un homme réputé pour son intelligence, son intégrité, et sa répugnance à faire couler le sang. Ils se seraient évité bien des contorsions en posant une seule question : à qui devait profiter le crime ? Pas à Richard, problemé mi avec l'accord du Parlement, de l'Eglise et d'une bonne partie de l'Angleterre, mais à son rival et successeur. Henri VII Tudor, personnage tellement retors qu'il tenta, à peine sur le trône, de faire voter une loi rétroactive condamnant pour trahison tous ceux qui avaient suivi Richard... loi que le Parlement devait poliment et fermement refuser de voter. Le premier soin d'Henri fut de supprimer l'arrêt annulant le mariage d'Edouard pour rendre le règne de Richard III illégal, Mais, par là même, les deux enfants royaux redevenaient légitimes : il fallait les faire disparaître. Elémentaire, mon cher

Si Henri VII est coupable, et tout l'indique (Joséphine Tey cerne même très précisément la date de l'assassinat), force est de constater que le maquillage du meurire, mais aussi du règne de Richard III par les Tudor, est une des tentatives les plus du-rables et les plus réussies de déformation de l'histoire, qui dépasse - et de très loin - les plus gros mensonges des bu-reaucraties totalitaires modernes.

ALEXIS LECAYE.

\* RICHARD III, de Paul Murray dall, 447 pages. Fayard. Environ

### bibliophilie

#### Le «Roméo et Juliette» d'Yves Florenne et Léonor Fini

On croit toulours que la bibliophilie est morte, et toulours une création aussi somptueuse qu'inattendue vient controdire cette opinion. Ainsi en est-il cette année du Roméo et Juliette qu'ont signé ensemble — jui pour le texte, elle pour l'illustration — Yves Florenne et Léonor Fini : un livre superbe, d'un tormat immense, où tout marche de pair, le papier, la typo-graphie, les douze tolles de l'artiste, reproduites par sérigraile... et le prix qui va de 50 000 F pour les douze exemplaires de tête (à chacun d'eux est ajoutée une toile), à 9 000 F, avec des variantes plus élevées, pour les cent quatre-vingt-cinq au-tres. Précisons que maigré ces coûts exorbitants, il ne reste plus que quelques exemplaires disponibles.

Et Shakespeare dans ce monument ? Il vient en trolsième position sur la page de garde, introduit par un « d'après » qui, justement, fait question. Et c'est à cette question que



adapté plusieurs pièces de Shakespeare pour qu'on puisse les Antoine et Ciéopêtre. Roméo et Juliette m'a été demandé en 1960 par le Festival de Lyon. ll y a eu plusieurs céries de représentations, dans des versions successives. Chaque fois, le orensis un peu plus de liberté vis-à-vis de l'œuvre originale. - Il ne s'aght donc pas vraiment d'une traduction?

- Le contraire, si l'ose dire. Mais je n'aime pas le mot adaptation - a cause de l'usage qui en a été fait. Et pourtant, les trois quarts du théâtre sont des adaptations. Shakespeare lui-même a adapté » sa pièce. Il faut tenir compte des impératifs de la scène. D'où raccourcis, l'auteur, comment faire passer la rampe à sa création?

- En somme, vous n'avez pas craint de récrire Shakespeare? - Pourquoi pas ? L'històire

populaire des amants de Vérone appartient à tout le monde. Et tant d'autres, des plus grands aux moindres, ont recommence Electre, Antigone. Juliette a moins tenté : li-aura fallu le cínéma. Je ne vois guère que Vigny qui s'y soit essayé et Cocteau dans un astucieux digest de deux ou trois traductions.

 Yous restez cependant très fidèle au modèle et ne faites

- Non, mais j'ai déporté l'importance de l'un par rapport à l'autre. Juliette est à mes yeux la véritable héroine. C'est pourquoi, contre toute tradition, je l'al fait figurer en tête des personnages. Roméo, livré à son instinct de mort, se laisse valncre par la fatalité, ou plutôt il court au-devant. Elle, de toute la force de son éros vivant, refuse cette fatalité jusqu'au dernier moment et manque de peu d'en triompher. Cet ultime moment n'a pas

Beuls, chacun d'un côté de la mort, les amants se retrouvent pour le temps, l'éternel instant de partager la même mort. Comme Tristan et Yeeut. Ils ont gagné.

mations : le chœur remplacé par le « comédien de l'annonce » qui, entre les actes, fait monter une sorte de complainte populaire ; vous accentuez les effets comiques, développez l'érotisme des plaisanteries, enlevez les références mythologiques. Et pourtant, par les images, les métaphores que vous reprenez ou que vous inventez, vous gardez au texte sa charge poétique, sa couleur précieuse. En somme, yous nous donnez une musique shakespearlenne, transposée en trançais, sur d'autres paroles.

que j'al voutu faire. Et j'ai pu d'autant mieux oublier Shakespeare pour le recréer que j'en étals plus imprégné.

Votre audace aboutit. en tout cas, à un fivre magnifique.

dont Viglino est un des demiers survivents. Enfin. surtout l'illustration de Léonor Fini. L'histoire de Juliette et Roméo a suscité beaucoup d'Illustrateurs, tenté des peintres, le n'en vois quère qui se soient élevés au-dessus de l'anecdote. La grande exception, jusqu'ici, était Delacrob, qui a multiplié les projets jusqu'à sa mort et n'a exécuté que trois tableaux de petit format. Or, ce sont douze toiles que Lácnor Fini a peintes. Un surréalisme qui n'appartient qu'à elle et, plus apparent, son classi-cisme moderne, qui descend tout jamais fait peut-être, dans ce polyptyque de la passion.

(Propos recueillis par JACQUELINE PLATIER.)



Don Giovanni, c'est l'événement cinématographique de

l'année. Mais c'est aussi un livre de Pierre-Jean Remy : sur

le film, sur la musique, sur le mythe de Don Juan, sur la ren-

contre Mozart-Losey. Un livre indispensable pour tous ceux

Un livre de 176 pages, illustré par cent photographies extraites du film de Joseph Losey.

ALBIN MICHEL

ELES HUMANOIDES ASSOCIES **E** 

SI ON DONNAIT DES PRIX AUX BAN-DES DESSINEES NOUS LES REMPORTE-RIONS TOUS

collection INTRIGUES A LA JAMAIQUE JEREMIE DANS LES ILES de Paul Gilton Rescapé d'un naufrage dans les mers caraibes, Jérémie est happé par l'aventure qui le livre tour à tour aux pirates, à des tribus barbares et Une série à suivre, dans la meilleu-re tradition de Robert Stevenson. 48 pages couleurs. Sortie le 16 octobre. Pour enfants et adolescents. CHAMPAKOU Tentative de mise en images des théories de extra-terrestres avaient at-terri parmi nous, il y a des nillénaires ? La première bande dessinée maya. Sortie le 5 octobre. Pour adultes et adolescents. 96

20° PRIX de POÉSIE

qui ont aimé Don Giovanni.

François **VILLON** 

ontre enveloppe timbrée

14. ROE LE BUA - PARIS (20")

Pour en finir avec le mur des lamentations "Rire à Jérusalem" Ephraïm Kishon

ALBERT MEMMI La dépendance

"En faisant le portrait du dépendant, Memmi nous aide à faire le portrait de l'homme libre, ce qui, par les temps qui courent, n'est pas une mince affaire." Bernard Lefort - Libération.

**Gallimard** 

### Des magistrats et des enseignants du Pas-de-Calais dénoncent le fonctionnement d'un foyer de placement pour garçons

Liévin (Pas-de-Calais). — Depuis plu-sieurs mois, des enseignants du collège de Riaumont, à Liévin, des juges pour enfants, notamment à Béthune, des prètres et des éducateurs dénoncent le fonctionnement d'un foyer d'accueil pour des garçons de six à dix-huit ans, enlevés à leurs familles par décision judiciaire. On

Depuis 1960, sur la colline bol-sée où le foyer de Riaumont, à l'ombre des terrils, accuelle des

enfants enlevés à leur famille par le juge, la vie s'écoulait sans his-

plus difficiles? Il passatt, bien

sûr, pour un homme rude... Mais la vie dans ce pays minier, qui compte aujourd'hui 10 % de chô-

meurs, n'est-elle pas elle-même, pensait-on à Liévin, assez rude?

Mais en 1977, l'édifice com-mence à se lézarder : des juges des enfants n'envoient plus per-

sonne au foyer de Riaumont dont les effectifs, en deux ans, sont

passés de cent cinquante à un peu plus de cent. Depuis le prin-

temps dernier, les accusations se multiplient. Mme Françoise Szulc,

enseignante, suivie par une quin-zaine de ses collègues, affirme, dans un rapport largement dif-

fuse : « Les enjants se sentent emprisonnés dans cette maison, sans recours, rejetés de tous sans

comprendre pourquoi. Or, il y a autour de cette maison une cons-

piration du silence, comme sou-vent en pareil cas. Est-ce que ces enfants n'intéressent per-sonne? » Le tableau est-fl

Le Père Revet, qui a consacré

plus de trente ans de sa vie aux jeunes, porte aux cent six gar-cons de son foyer une vive affec-tion. Tout le montre : son bureau

les, le cheveu court et le rire

généreux, connaît le prénom et généreux, connaît le prénom et l'histoire de chacun. « Lui, on l'appelle le singe, dit-il, parce qu'il fait toujours des grimaces ». « Celui-là, raconte-t-il, ne fait tien à l'école, mats a su chanter pour la Saint-Nicolas en anglais et en allemanà ». Est-il « paternaliste »? Il ue refuse pas, en tout cas, d'apporter à « ces pauvres enjants » l' « i mage d'un père ».

toire. Aucun de ces jeunes, pour-tant réputés difficiles, ne com-mettait d'acte de vandaisme, les enfants des familles catholiques les plus traditionnelles, qui forment, en grande partie le conseil d'aden grande partie le conseil d'ad-ministration du foyer y venaient, le mercredi, pour le catéchisme; lee effectifs du collège le plus pro-che étalent ainsi gonflés, les postes d'enseignants plus nombreux et les foyers du troisième âge de la région recevaient, le dimanche, ces enfants en chaussettes blan-ches qui fairellent e une et delle Que ce père pourtant ait pour ses enfants une affection un peu rude, personne ne pourrait en douter. « Il y a quelques jours, raconte-t-il, nous étions à l'enraconte-t-il, nous étions à l'enterrement d'un des nôtres : il
y en a deux qui en ont profité
pour prendre une bonne cuite;
je les ai corrigés. » Avec la celnture de cuir qu'il porte à la
taille. M. Jean Lamourette, directeur de la section spécialisée
du collège raconte : « Un enfant
a été bousculé par un éducateur
et a cogné un mur : il a fallu
soigner un énorme hémaiome
qu'il à l'œil. » ches qui faisalent « une si joite chorale ». Qui se serait plaint? Le Pèrs Revet qui dirige l'établissement depuis sa création n'acceptait-il pas, de l'avis même de la direc-tion départementale de l'action sanitaire et sociale les cas les

L'image de la mère

Il arrivait encore il y a deux ans que les enfants, après une fugue, soient enfermés deux ou trois jours dans les douches àvec une seule couverture et un slip pour tout vêtement. Sur ce point les méthodes à Risumont ont. les méthodes à Riaumont ont, semble-t-il, changé : au début de l'année, un enfant fugueur a été accueilli à son retour pendant deux jours au domicile de M. Boucher, l'éducateur - chef. Autre assouplissement : on n'envoie plus au collège, depuis cette année, des adolescents de plus de seize ans en culottes courtes, même al celles-ci restent de nmême si celles-ci restent de rigueur à l'intérieur du foyer. « Durant les camps scouts d'été, raconte un jeune, le Père Revet lui-même porte ces culottes de cuir bavaroises, qu'il aime beau-

La discipline reste pourtant rigoureuse : les cheveux sont ras, le courrier est lu queique/ois, la cigarette est interdite, les dépenses de poche (30 francs par mois sont contrôlées et. enfin, les jeunes, même à dix-sept ou dixtion. Tout le montre : son bureau grand ouvert à toute heure ; les trente Laotiens qu'il a accueillis, « pour les protèger », dans sa propre maison ; les superbes bâtiments de pierre taillée et de bois qu'il a dessinés lui-même et qu'il a en partie construits avec « ses garçons ». Cet homme de soixente-trois ans, large d'épaules, le cheven court et le rire

De notre envoyé spécial

parle, à propos de cet établissement dirigé par un prêtre, le Père Albert Revet, de « sévices », d' « endoctrinement mili-taire » et même de « fascisme ». Les autorités de tutelle, qui ont multi-

> couleurs, ses parcours du com-battant, ses raids et ses « oui, chej i n Le Père Revet est plus sensible à l'image du père qu'à celle de la mère : le foyer ne compte que la mère: le foyer ne compte que trois éducatrices, qui s'occupent essentiellement des plus jeunes (1). « Ici, on fabrique des hommes », dit un éducateur. Ces « hommes » reviennent de leur camp de neige — un chalet sans chauffage situé à plus de 2 000 m d'altitude — avec des engelures aux pieds, d'après les professeurs d'. collège. Le « père infirmier » du foyer croît davantage, pour les angines, aux vertus des sirops qu'aux effets des antibotiques et la plupart des garçons n'ont pas la plupart des garçons n'ont pas d'effets personnels. Aux murs de leur chambre cont affichées seulement des affiches du journal Terre-Air-Mer (TAM). « Le père

n'aime pas trop les punsies, qui abiment les murs », explique un éducateur. Enfin, on mise davantage sur le sport que sur les longues conversations. Aucun enfant n'est suivi en psychothèrenie Ces enfants sont-ils maiheu-reux? « Je compare toujours cette « caserne » à un rosier plein de fleurs... C'est beau de loin. Mais quand on vit dedans on se pique », ecrivait l'un d'eux l'année der-plère dans une rédection eu colnière dans une rédaction au collège. Il conclusit : « Je regrette d'être né. » « A Riaumont, estimait un autre, tout est mono-tone » Un troisième voulait aller

Beaucoup d'enfants, pourtant, manifestent au Père Revet un réel attachement : les plus petits se jettent dans ses bras ; certains, parmi les plus grands, déclarent qu'ils « lui doivent tout ». Un ancien, qui doit être incessamment jugé pour le meurtre d'une vieille dame, lui écrit : « Tout ce que je peux vous demander, c'est que je peut vous demander, c'est de prier pour moi la Sainte Vierge... Pouvez-vous m'envoyer quelques photos de la troupe? »

à l'armée pour y trouver... « une

#### L'impossible autonomie

C'est cette soumission excessive vis-à-vis d'un homme que mettent en cause de nombreux témoignages. « La dépendance de jeunes, même à dix-sept ou dixhuit ans, vivent pratiquement, en dehors de l'école, sans contact témoignages. «La dépendance de avec des jeunes filles. Ils ne peuvent sortir en ville « sans raison » et. l'été, ils connaissent surfout les joies du scoutisme traditionnel, ses levers des

à renouveler l'habilitation du foyer de Riaumont en janvier 1980.

Assiste-t-on à la dénonciation, au cœnr d'un pays traditionnellement socialiste, d'un sanctuaire réellement fascisant? Ou s'agit-il seulement de l'opposition entre deux conceptions pédagogiques?

mont. L'autonomie devient impos-sible, même si ces enfants-là sont sible, même si ces enfants-la sont plus structurês que beaucoup d'autres que je reçois.» On trouve cette même idée dans le rapport adressé en décembre 1978 à la chancellerie par les trois juges des enfants de Béthune. « Ces principes éducatifs ne permettent pas (...) l'acquisition de l'autonomie nécesseire. »

Certes, le Père Revet alme les cuirasses et les insignes de guerre, qu'ils soient nazis, soviétiques ou napoléoniens. Il est hostile à l'avortement et favorable à la messe en latin. Mais de quel droit

lui reprocher ?

Plus grave est le fait que des enfants de quatorze ans inter-rompent les cours pour dire que « Mme Veil est un assassin » ou pour dénoncer le communisme et que, plus âgés, ils ne voient leur salut que dans les commandos de l'armée « Il y a là d'inadmis-sibles pressions idéologiques, alors qu'un droit de réserve s'impose à tout éducateur », estime-t-on à la

D.D.A.S.S. d'Arras.
Outre la liberté de conscience des enfants, l'amélioration des rapports avec les familles est le deuxième point sur lequel les autorités de tutelle insistent auprès du Père Revet. Pour l'ins-tant, à Réaumont, les séjours auprès de la famille doivent en effet, d'après le libellé des feuilles de sortie, « se mériter » et sont, dans l'ensemble, assez rares; la présence depuis deux ans d'un éducateur chargé des relations avec l'extérieur a très peu, modi-fié cet état d'esprit.

L'habilitation sera-t-elle à avec l'extèrieur a très peu modinouveau accordée à ce foyer au début de 1980, par les autorités de tutelle ? « Les éléments positifs l'emportent largement sur les éléments négatifs », estime M. Dupuis, chef du bureau des œuvres privées à la direction de l'éducation surveillée au minis-tère de la justice. Cela explique peut-être la relative sérénité du Père Revet, lorsqu'il rédige, le soir après le diner, le « projet éducatif » que lui ont demandé les autorités de tutelle.

NICOLAS BEAU

(1) On compte seulement, pour plus de cent garçons, dix-sept éducateurs. Cels explique en grande partie le prix de journie très peu élevé de ce fover (110 F seulement,

La création d'une association pour la peine de mort

#### «On ne pleurera pas un assassin»

- Pas Français moyens, mais honêtes hommes. - MM. Serge Pirat et Maurice Fichot, qui se définissent ainsi, viennent de tonder en Bourgogne l'association pour « le maintien et l'application de la peine de mort = (1). « Nous avions l'intention de « novauter » notre récion event de cous étendre sur loui le pays, mais nous evons élé pris de vitesse. - Le succès les a fait = monter = à Paris pour une conférence de presse.

M. Pirat, plus jovial, plus rond, vend des enseiones lumineuses (« entrée », « sortie », « toilettes ») dans la région de Vougeot. C'est l'homme des contacts, M. Fichot est entrepreneur de travaux nettes cerclées et fines moustaches, c'est le théoricien.

lis se sont rencontrés, ils se sont plu. « Il y a longtemps que l'attendais quelqu'un comme M. Pirat », dit M. Fichot. Le laxisme, l'insécurité, les valeurs qui lichent de camp... on imagine les motifs de leur entreprise. - Et surtout, nous sommes des gens sérieux. D'ailleurs on est souvent décu par l'inconséquence des lettres que nous viron daux cents). Certains voudraient qu'on écorche les assassins, qu'on leur coupe les pas sangulnaire. Si nous demandons le maintien de la peine de mort, nous voulons aussi la rendre plus agréable... » MM. Fichot et Pirat ont - creusé la question. . Pourguol pes une piqure ? Un gaz ? Le laser auss! pourrait faire l'affaire, ...

Quel gaz ? - Ce seralt aux chimistes d'étudier les movens. . On entre dans le détail. «Le condamné ne connaîtrait pas le jour de son exécution. Par exemple on injectorait dans sa

trou de la serrure, et on le eterminerait - par une piqure. -Comme un chien ? On peut pleurer un chien qu'on fait piquer, tandis qu'un assassin on

#### Tout est prévu

MM Pirat et Fichot ont tout prévu": - Nous ne rendrons pasle mort à sa famille. Les yeux serviront pour les non-voyants: les reins à des personnes sous dialyse ; le cœur, ce n'est pas au point, mais entin on essayera de la transplanter. Le reste ira à la laculté de médecine. On m'a reproché l'expression, ajoute M. Pirat, mais entin le type doit débarrasser le plancher. C'est comme un membre gangrené qu'il faut couper. Autant que ce soit... proprement. =

Ils ont fait le calcul. « Un prisonnier coûte, d'après le comptes avec (ul) 70 france par jour. Il faut donc que l'exécu-A quoi servirait-il de prolonger une dépense inutile? .

implacable logique. Ils ne criminels. - Nous ne sommes ni des névrosés ni des excités. nous exprimons le sentiment des

Leur serviette bourrée de documents, désormais ils se consacrente n tière mentà leur combat, avec conscience et passion. • J'avala un passe-temps, dit M. Pirat, C'était le cinéma. » Et mol, reprend M. Fichot, une vraie maladie : la philosophie.» CHRISTIAN COLOMBANI.

(1) AMAP, B.P. I. 21640 Vou-

#### A Madrid

#### Une auxiliaire médicale est condamnée à onze uns et sept mois de prison pour avoir pratiqué des avortements

De notre correspondant

prononcée par un tribunal de Madrid par l'accusation. « La campagne contre une auxiliaire médicale de cinquante-sept ans, accusée d'avoir pratiqué deux avortements. Le procès l'une des avocates, M° Cristina avait eu lieu à huis clos à la fin du mois de novembre (le Monde du 1et décembre). Neut personne avalent comparu devant les juges huit femmes et un homme. Le procureur avait requis de un an à dixsept mois de prison contre trois femmes qui avalent interromou voiontairement leur grossesse, et trois mois d'emprisonnement contre une autre qui avait fait une tentative il avait demandé un total de vinotsept ans et sept mois de prison contre l'auxillaire médicale. La loi espagnole prohibe l'avortement, saul en cas de danger immédiat pour la

Emprisonnée depuis plus de deux ans, malade, l'accusée s'était présentée devant le tribunal appuyée sur des béquilles. Deux des quatre femmes accusées d'avoir avorté ont male prévue par la législation : six mois d'emprisonnement. Elles étaient restées en liberté. La défense a présenté un recours contre les trois jugements.

vie de la mère.

acquittées. Trois personnes ont été condamnées à diverses amendes pour complicité. Les faits remontent aux années 1975-1977. La plupart des accusées étaient de condition très modeste. Plusieurs d'entre elles on expliqué au cours de l'audience qu'elles avaient demandé la prescription de pilules à des médecins de la Sécurité sociale, mais que ceux-ci avalent refusé.

Il y a quelques jours, un jugement a été rendu dans un autre procès qui a eu lieu dans la capitale espagnole, également à la fin du mois dernier : une femme qui avait pratiqué des avortements avait álè condamnée à onze ans d'emprisonnement, et cinq mols de prison avaient été infligés à une de ses

Les avocats de la délense estiment malgré tout que, à l'occasion de ces procès, - un pas a été tait dans la batallie menée par les mouvements léministes contre une législation de caractère médiéval : il y a eu en effet des acquittements

Madrid. — Onze ans et sept mois et les peines ont été moins lourdes d'emprisonnement : c'est la peine que celles qui étaient demandées monée en Espagne el à l'étrange nous a beaucoup aidés », a expliqué Alberdl.

CHARLES VANHECKE.

#### UNE DÉCLARATION DE L'ANCIEN CHEF DE CABINET DE ROBERT BOULIN

L'hebdomadaire Charlie-Hebdo du 19 décembre publie, sous la signature de Xéxès, un article relatant des déclarations faites à ce journal par M. Jacques Paquet qui fut, de 1988 à 1973, chef de cabinet de Robert Boulin et qui est actuellement charge des rela-tions publiques à la loterie natio-

nale et au loto.

M. Paquet déclare notamment :

S. Dans le cabinet de Robert Boua Dans le cabinet de Robert Bou-lin, il y avait des gens avec les-quels je ne m'entendais pas. Des gens douteux : l'ambiance était déplaisante. Je ne mets pas en cause Robert Bouin. Robert Bou-lin était un honnête homme. A la place qu'il occupait, il aurait pu jaire fortune. Il n'a jamais cher-ché à convents.

A propos de la lettre dans la-quelle le ministre annoncait son suicide. M. Paquet déclare : a C'est ben Robert Boulin qui l'a écrite. C'était son écriture ».

Sur le suicide lui-même, l'ancien chei de cabinet de Robert Boulin fait état, sans l'approuver, d'une « rumeur » circulant à Libourne, seion laquelle « queiqu'un a aidé Bouiin à se suici-der s. « Au dernier moment, il n'aurait pas eu le courage de se suicider et quelqu'un l'aurait aidé s. M. Paquet précise, enfin, qu'il avait rencontré R. Bou'in trois jours avant sa mort et que le ministre lui avait proposé de retravailler avec lui.

[M. Paquet. que nons avons interfirme avoir rencontré - dans un café - un journaliste de « Charle-Hebdo a pour une conversation e à bătons rompus s. Apparemment surpris par cette publication, il 65 conteste la présentation mais, pour l'essentiel, en confirme le contenu.]

(1) La lettre de Robert Boulin était tapés à la machine, mais comportait que l'que e a notations manuscrites (N D L R ).

M. Beullac réorga l'inspection généra M Car dian Beellee, wilner de l'education à lan

and -main cation at - Com ges menestres du 19 de orten a locasion de remaindens à jacquiel per comments Cos comi per la la la la ministra - spensable intracorter nums in systems des technologies Cattons & Tal centrale see an an angertien et de l'institut be e recherche peda

The same of the sa Statutes toutentes: Political # Bew ED 16 2 5 STATE OF THE PARTY Carlo and and a maribes of Consultation of the consul Rest Das 7 seu mattre and

le tarresse ze M. Raby ST DECEMBER OF BUILDING ME. BANK a decrisper a decrisper a place des commes dont & e-Mas tas .220'S CUMB (MA) Compair e Pour matter de la companie Marinama 25. Excurpto #4. thorse a recent des écoles à la serie de constitue de la const M. Rama Courness

August sagit de-man des les dans le domande des les dues de Communes Calibra 72 72330 et de l'élec-

CAPITAL EPEDA-TRECA-DURAN logibel described 25 % d'escompte sur votre "capital some AVANT INVENTAIRE 31 dec.

# FAITS ET JUGEMENTS

#### Peines de prison pour les treis femmes qui avaient attaqué une vieille dame.

La cour d'assises de Paris a rendu son arrêt contre les trois femmes qui avalent attaque,, au mois d'août 1978, une nonagénaire pour lui substituer ses économies (le Monde du 20 décembre). Mmes Gisèle Kehr et Liliane Schoumacher, qui s'étaient ren-dues au domicile de la victime et l'avaient brutalisée, ont été respectivement condamnées à huit et six ans de réclusion criminelle, et leur complice, Mme Gi-sele Pettelot, à sept ans de la

Pour diffamation envers M. Constantin Simakts, secrétaire général de la Confédération francaise du travail (C.F.T.) du 13 décembre 1959 au 14 septem-bre 1975, la dix-septième chambre correctionnelle de Paris a con-damné, le 18 décembre, M. Auguste Blanc, son successeur, à 800 F d'amende et 15 000 F de dommages-intérêts, et M. Georges Lenglet, directeur de l'Indé-pendance syndicale (organe officiel de la C.F.T.) à 600 F d'amende et 8 000 F de dommages-intérêts.

Un communiqué signé, le 24 mai 1976, par M. Blanc, paru dans le numéro de juin-juil-let 1976 de l'Indépendance syndi-cale, accusait M. Simakis de s'être livre à des indélicatesses au pré-judice de la Confédération. La responsabilité personnelle de MM. Blanc et Lenglet a été retenue par le tribunal, bien que ceux-ci aient soutenu qu'ils avaient seulement exécuté les

directives des instances délibératives de leur organisation. O Voiture contre potas-loura : str morts. — Six personnes ont été tuées dans un accident de la route survenu au cours de la nuit du 18 au 19 décembre à Chabanais, en Charente La voiture dans la-quelle elles se trouvaient, une « 504 », s'est, pour une cause indé-terminée, encastrée sous un poids

passagers ont été tues sur le coup.

#### « France nouvelle » assignée M. J.-D. Fratoni devant les prud'hommes par un inspecteur des ventes à la législation licencié.

Le conseil des prud'hommes de Toulouse a rendu récemment son jugement, après arbitrage du juge départiteur, dans l'affaire qui opposait M. Antoine Man-none, ancien inspecteur des ventes à France nouvelle, à la direction de l'hebdomadaire central du parti communiste.

La direction de France nouvelle

reprochait notamment à M. Man-none, membre du P.C.F. et de la C.G.T., de consacrer peu de temps à son travail de prospecteur et de défendre les thèses des intellectuels contestataires de son

Devant le tribunal des pru-d'hommes. M. Mannone avait dé-claré que « militant actif du P.C. », il avait été licencié « après trois ans de présence dans l'équipe de France nouvelle, pour des raisons purement politiques et syndi-cales ». Le jugement condamne France

nouvelle à payer 2500 francs de dommages-intérêts à M. Man-none. Cependant, en ordonnant que l'ancien prospecteur prenne en charge les frais de procédure, le tribunal des prud'hommes semble retenir une partie de l'accu-sation de l'hebdomadaire du PCF. Il déclare, en esset, que « le personnel salarié au service d'un journal de parti doit désendre les idées que déjend le parti, même si elles ne lui conviennent pas toujours ». — (Corresp.)

● Poursuivi pour avoir exercé un change à l'encontre des Labo-ratoire Bœrhinger Ingelheim ratoire Borninger ingelneim France et de la branche allemande de la même firme, M. Robert Ariès, ingénieur chimiste âgée de soixante ans, a été condamné à deux ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, le 19 décembre, par la traitième chambre courzettampelle treizième chambre correctionnelle du tribunal de Paris, qui a décerné contre lui un mandat de dépôt immédiatement exécuté à l'audience. Chacune des deux par-ties civiles obtient 50 000 francs titre de dommages-intérêts (le Monde du 29 septembre).

### poursuivi pour infraction sur les changes.

M. Jean - Dominique Fratoni, président-directeur général de la Société de création et d'exploitation touristique (SOCRET), qui gère le casino Ruhl, à Nice, fermé depuis le 9 novembre dernier pour une importante dette au Trèsor, a été inculpé, mardi 18 décembre, par M. Michel Mallard, juge d'instruction à Nice, pour infraction à la règlementation sur les tion à la réglementation sur les relations financières avec l'étran-

Cette inculpation fait suite à une plainte déposée par la direc-tion générale des douanes. Il est reproché à M. Fratoni (le Monde daté 18 - 19 novembre) d'avoir importé des capitaux (20 à 30 millions de francs) de l'étranger — notamment d'Allemagne fédérale et d'Italie - sans avoir demande l'autorisation au Trèsor public et à la Banque de France, et sans que ces capitaux aient transité par des établissements bancaires

Pour compenser la fermeture Pour compenser la fermeture du Ruhl, le ministère de l'intérieur, nous indique notre correspondant régional, vient d'autoriser le casino-club de Nice — dernier établissement de jeux de la ville à rester ouvert et également dirigé par M. Fratoni — à exploiter une table de roulette curalisment ette.

• « Minute » condamné. — M. Vo Van Ai, président de l'Association des Vietnamiens à l'étranger, ayant été mis en cause par l'hebdomadaire Minute dans un article publié le 14 mars der-nier, M. Jean Boizeau, directeur nier, M. Jean Boizeau, directeur de la publication, et M. Gilles Lhote, journaliste, l'auteur de l'article incriminé, ont été condamnés chacun à 2000 F de donmages-intérèis par la dix-septième chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour differentement de complicité pour diffamation et complicité. M. Lhote avait laissé entendre que M. Vo Van Al avait pu mêler les fonds de sa propre entreprise avec ceux recueillis pour le co-mité « Un bateau pour le Viet-

#### Aa procès de Me Grainderge: éloge, provocation, fichage,

Les incidents se sont multipliés à Bruxelles, le mercredi 19 décembre, au procès de M. Michel Graindorge M. Jean-Pierre Jaspar, substitut du procureur de la République, a attaqué la presse, a qui fait l'eloge insidieux de la magistrature assise pour mieux jeter le discrédit sur le parquet s. Mme Simone Schmidt, présidente du tribunal, a répondu : « Il y a peut-ètre eu qui parquet de 11 y a peut-ètre eu qui parquet de 12 y peut-ètre eu qui parquet eu qui « Il y a peut-être eu au parquet, et je pèse mes mots, des maladres-ses et des attitudes provocantes.»

La tension allait redoubler, lors-La tension allait redoubler, lorsque le commissaire en chef de la police judiciaire. M. Van Hove, révéla qu'un affichage politique, lors d'une occcupation de l'ambassade des Pays-Bas en Belgique, était à l'origine de l'arrestation de la plupart des prévenus : « Il suffit de connaître un nom pour connaître lous les autres », a-t-il notamment déclaré. — (Corresp.)

● Un article de Charlie-Hebdo ayant accusé, le 1st février, les époux Branco d'avoir mattraité deux enfants sud-coréens qui leur avalent été conflés par l'asso-ciation Terre des hommes— Etance alors ou'lls ent bénéticle France, alors qu'ils ont bénéficié d'un non-lieu : le Monde du 13 février), le directeur de l'hebdo-madaire, M. Georges Bernier, a été condamné, mercredi 19 dé-cembre, par la 17° chambre cor-rectionnelle de Paris à verser 6 000 francs de dommages-intérêts à chacun d'eux et à payer 1 200 francs d'amende.

née. le 19 décembre, à deux moi de prison avec sursis et 2000 E d'amende pour discrimination raciale M. Dupree a obtenu 3 000 francs de dommages et inté-rèts, et le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui s'était constitué partie civile, recevra 1 000 francs de dommages et intérêts.

#### ÉDUCATION

eistice poor la paire de Eq.

ra pas un assois

रेट्ड से संस्

The second secon

A CONTRACTOR

Madrid.

<u>+</u>- - -

a (4.7

. . . .

1 - -

mericale estant el sepi mois de gin enligne des archite

2012

#### M. Beullac réorganise plusieurs services du ministère : l'inspection générale et la recherche pédagogique

M. Christian Beullac, mi-vices académiques d'éducation de nistre de l'éducation, a fait Paris. une communication an conseil des ministres du 19 dé-cembre, à l'occasion de nominations à l'administration centrale. Ces nominations, a expliqué le ministre, ont pour objectif de favoriser l' indispensable intro-duction dans le système éducatif des technologies modernes, audiovisuelles et informatiques notamment ..

Ces modifications à l'administration centrale s'accompagnent d'une réorganisation de l'inspection générale et de l'Institut na-tional de la recherche pédagogique.

M. Christian Beullac, qui déclare volontiers qu'il commence à «y voir très clair» sur ce que doit être l'éducation pour préparer les enfants à la vie de demain, estime qu'il lui faut «ajuster, coordonner, classifier, juire vivre» le système éducatif en l'adaptant aux «deux phénomènes majeurs qui vont commander dans un avenir proche mander dans un avenir proche l'évolution de notre société » : l'envahissement des moyens de communication de masse : cinéma, télévision, magnétoscope, vidéo-disque, etc., et « le prodi-gieux essor » de l'ordinateur et de ses dérivés : micro-ordinateur, télématique.

Dėja l'imaginaire, comme les comportements individuels et collectifs e'en trouvent bousculés. Plus que jamais l'enfant a besoin de cohérence et de points d'ap-pui solides. Le ministre de l'édu-cation a l'intention de « faire uns place », dans l'administration centrale du ministère à ces pré-occupations et aux moyens d'ai-der les enseignants dans leur

● Un petit groupe de jeunes fonctionnaires sera chargé de « la prospective et du développement des moyens techniques et scientifiques » de l'éducation. Il n'aura pas de tâches de gestion mais une mission ouverte. Son directeur, M. Jacques Treffel sera aussi directeur adjoint de la direction générale de la program- d'éducation ».

La direction des équipements et des constructions est conflèe à M. Claude Bozon, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. Un chef de service sera nommé auprès du directeur des lycées; ce poste serait confié à une personnalité a yant appartenu à l'équipe de M. Beullac lorsqu'il était de 1978 à 1978 ministre du travail.

● L'Institut national de recherche pédagogique (I.N.R.P.) sera appelé à jouer un rôle de « m é d i a t io n » scientifique de e m s a l'a l'ion » scientalique entre la recherche fondamentale réalisée tant en France qu'à l'étranger, les universités et les responsables du ministère de l'éducation. Il devra procéder à des enquêtes et évaluations sur l'action éducative et conduire les recherches appliquées qui ren-dront possibles « des innovations cohérentes et raisonnables ». Son équipe de direction sera renou-velée, la présidence du conseil d'administration et du conseil d'administration et du consein scientifique étant confiée à une personnalité « de haute compé-tence scientifique » et « de noto-riété nationale et internatio-nale ». M. Edmond Lisle sera itulaire de ce poste, tandis que M. Georges Septours sera direc-teur de l'INR.P., à la place de M. Raymond Jacquenod.

M. Louis Legrand, qui dirigeait le principal service de l'I.N.R.P., aurait l'intention de démission-

• L'inspection générale de l'ins truction publique s'appellera dé-sormais : Inspection générale de l'éducation nationale. Ce change-ment de dénomination manifeste une évolution sur la quelle M. Beullac insiste à maintes re-M. Beullac insiste à maintes re-prises dans les nouveaux textes : « l'école n'est pas simplement le lieu où s'acquièrent des connais-sances », mais aussi celui où « s'épanouit une personnalité, où se jorge un caractère, où s'enru-cinent des valeurs ». Ainsi, que ce seit nouve recepture les inspecteurs généraux ou lorsque eux-mêmes contrôlent les enseignants, il est recommandé de tenir compte des deux aspects : compétence péda-gogique et « rayonnement », « in-térêt affirmé pour les activités d'éducation ».

mation et de la coordination.

• La création de ce poste sera compensée par la fusion de deux directions : celle de l'administration générale et celle des personnels administratifs en une seule dont la responsabilité reviendra à M. Maurice Claudel, actuellement directeur des ser-

### Stratégie

 A politique nouvelle, hommes mieux maintenant que e'« il n'y aura pas de réforme Beullac » comme il l'a répété lui-même, le ministre de l'éducation n'a pas pour autant l'Intertion de gérer les affaires courantes. Politique nouvelle, quelle politique? M. Beullac se dit persuadé de voir de plus en plus ciair dans la direction à imprimer au système éducatif. Pour l'instant, c'est plutôt dans la manière de conduire une politique dont iln'est pas le seul maître que

En giscardien éciairé, M. Beullac s'attache à « décrisper » et à placer des hommes dont il répond, pas des exécutants, mais des valeurs eures qu'il connaît blen. Pour mettre en œuvre la nouvelle formation des înstitueurs, par exemple, il a choisi un directeur des écoles, a ctif, efficace, convaincent, M. René Couanau.

Aulourd'hul, il s'agit de franchir un pas dans le domaine des techniques de communi-cations de masse et de l'élec-

tronique. M. Baullac répète à l'envi que l'enseignement périra s'il ne prend en compte la révolution informatique. Pour Inoculer au système éducatif le changement qu'il souhaite, pas de grands textes précis offerts à la discussion, pas de concertation formelle avec les partenaires. Mais une stratégie qu'af-fectionne tout dirigeant de société. . The right man in the right place. » Ensuite, la méthode de l'ingénieur confronté à un problème : pragmatique, un pas en entraînant un autre. M. Beullac vient donc de nommer de nouveaux responsables à l'administration centrale, à l'I.N.R.P., à l'inspection générale. A eux désormais de prou-

ver le mouvement. Tout se passe en douceur. sans idéologie apparente. Mais l'idéologie, d'où qu'elle vienne, ne se laisse pas chasser volontiers. Elle trouvera bien le moyen de resurgir. La mise à Jour de l'enseignement ne se décrète pas, soit. Peut-elle cependant s'opérer sans l'adhésion de tous ceux qui sont

cédure de recrutement des ins-pecteurs généraux. Tous les groupes (lettres, sciences phy-siques, mathématiques, etc.) se-ront désormais consultés et non plus seulement le groupe concerné qui cooptait, à l'intérieur de sa discipline, la personne à recruter.

Un doyen de l'inspection géné-rale de l'éducation nationale, nommé par le ministre pour cinq années renouvelables, remplacera l'ancien « représentant perma-nent ». (M. Lucien Géminard, qui occupe cette fonction jusqu'à la fin de l'année scolaire, part en-suite à la retraite.)

#### M. Jacques Treffel

M. Jacques I reffei

[Né en 1922 à Cahors (Lot). M. Jacques Treffai est agrégé de biologie.

Professeur de lycée à Caen, puis à
Paris de 1945 à 1956, il est nommé à
cette date inspacteur d'aradémie et
occupe ces fonctions dans le Nord
et la Charente. En 1968, inspecteur de
l'académie de Pariz, il est chargé
de mission d'inspection générals
avant de devenir, en 1972, inspecteur
général de l'instruction publique. De
1973 à 1974, il est directeur de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'éducation avant de
devenir chargé de mission auprès du
ministre de l'éducation de 1974 à
1976.

M. Treffel était, jusqu'à cette

M. Treffel était, jusqu'à cette nomination, doyen de l'inspection générale (groupe des missions parti-culières) et responsable du secteur pédagogie générale - vie scolaire.]

#### M. Maurice Claudel

[Né en 1919 à Chantraine (Vosges).

M. Maurice Claudel a commencé sa carrière en 1938 conme instituteur avant de devenir, à partir de 1949, inspecteur d'enseignement primaire dans différentes villes, et notamment à Lyon. Délàgué inspecteur d'académie de la Selne en 1955, il est nommé un an plus tard inspecteur d'académie à Bourg, puts à Saint - Etienne et Lyon avant de devenir conseiller technique au cabinet du ministre de l'éducation en 1976. Il est nommé en 1977 inspecteur général de l'instruction publique et inspecteur d'académie de Paris, directeur des services académiques d'éducation.] [Né en 1919 à Chantraine (Vosges).

#### M. Claude Bozon

[Né en 1932 à Saint-Etienne (Loire), M. Claude Boson est ancien élève de l'Ecola polytechnique et diplômé de l'Institut d'àtudes politiques de Paris. Nommé ingénieur des ponts et chaussées en 1957, il est chargé du service de l'hydrau-lique en Haute-Volta avant d'être détable en 1952 aurrie du buyes détaché en 1959 auprès du bureau central des équipements d'outre-mer à Madagascar. De retour en France en 1962, il est chargé de mission à la direction des routes et de la circulation routière au ministère des travaux publics et des transports. En 1985, il est nommé conseiller technique au cabinet de M. Marc Jacquet, ministre des travaux publics et des transports, et un an plus tard adjoint au chef du service des affaires économiques et internationales.

Ingénieur en chef des ponts et chaussées en 1970, il est nommé, en 1975, directeur départemental de l'équipement de la Meurthe-et-Moselle.

#### M. Edmond Lisle

M. Edmond Lisle

[Né en 1923 à Marseille (Bouchesdu-Rhône), M. Edmond Lisle est
master of art, docteur às sciances
économiques, ilicancié ès lettres.
Assistant de recherche à l'Institut
de sciences économiques appliquées
à Londres puis à Paris, de 1951 à
1955, il est, à cette date, chargè
de mission au service des études
économiques et financières du ministère des finances. De 1956 à 1962,
il est directeur adjoint du Centre
de recherche et de documentation
sur la consommation (CREDOC),
puis, pendant un an, chargé de mission à la banque d'Israël à Jéruslem avant de revenir au CREDOC
qu'il dirige de 1957 à 1974, Directeur de recherche (1971), puis directeur de recherche (1971), puis directeur de recherche (1971), puis directeur de recherche (1974) au C.N.R.S.,
M. Lisle était, depuis 1968, professeur associé à l'université de Paris-I.]

M. Georges Septours [Né en 1938 à Carcassonne (Aude), M. Septours est agrégé d'espagnol. Professeur au lycée Arago de Perpi-gnan à partir de 1952, il est nommé directeur d'études au centre régional de la formation des P.E.G. C. (pro-fesseurs de collège) de Perpignan en 1967; puia, en 1970, détégué inspec-teur d'anadémie à Guérat. Titularisé dans cette fonction en 1972, il est nommé à Arras en 1973 et à Lille en 1978.]

DE LA BBC

Documentation gratuite: EDITIONS DISQUES 8BCM 8, rue de Berri - 75008 Paris

EN CAS D'ABSENCE, SOYEZ PRESENTS Se perfectionner, on appraudre in langue est possible en suivant PERMANENCE TELEPHONIQUE TELEX PRISES DE RENDEZ-VOUS LES COURS D'ANGLAIS cours evec explications on français G.E.I.C.A.



FABRICANT LIBANAIS D'ECHAFAUDAGES & COFFRAGES METALLIQUES POUR LE BETON **DISTRIBUTEURS POUR** LA FRANCE **ET LE MARCHE** COMMUN CONTACTOR: ZAIDAN HOUSE S.A.L. TEUX: NADIAZ 21171 LI EX SPECIFIANT LA ZONE CONCERNISE

#### LA JOURNÉE, LA SEMAINE, L'ANNÉE A L'ÉTRANGER

### Chaque pays a ses rythmes scolaires

durée, variable, est en général d'une semaine. Chaque école peut en outre accorder des congés sup-

L'heure de cours dure soixante

La journée et la semaine, dans les écoles élémentaires, quatre heures de cours le matin, six jours

par semaine (congé le dimanche).

Dans l'enseignement secondaire inférieur (scolarité obligatoire),

l'organisation est la même, mais l'horaire hebdomadaire maximum

peut atteindre trente heures dont

une, obligatoire, d'enseignement religieux. Congé le samedi aprèsmidi et le dimanche. Dans l'ensei-gnement secondaire supérieur les élèves travaillent au moins cinq

heures par jour pendant six jours

par semaine et au maximum

L'année : deux cent quinze

L'heure de cours est de qua-

quarante heures par semaine.

jours de travail par an.

UNION SOVIETIQUE

rante-cinq minutes.

plémentaires dans la limite dix jours par an.

par le ministre de l'éducation, a provoqué de nom-breuses et vives réactions de la part des syndicats d'enseignants (le Monde du 19 décembre).

«Le métier d'enseignant, explique M. André Henry, secrétaire général de la FEN, est aujour-d'hui un métier pénible, contraignant; il exige un équilibre physiologique, biologique et physique assez exceptionnel. Ainsi les vacances ne sont-elles que des temps de rense tout eusei indiselles que des temps de repos, tout aussi indis-pensables aux enseignants, et aux autres personnels d'éducation qu'aux élèves ». A qui profite un « étalement différent » des vacances ? « Certainement pas aux élèves », répond la FEN qui considère qu' « on engage là une réforme dange-reuse aur le seul problème des congés sans tenir compte de la globalité des rythmes scolaires ». La durée globale des vacances et des jours de Classe n'est pas changée. Cette dernière reste fixée à 314 demi-journées, soit 157 jours.

La nouveauté essentielle réside dans la latitude laissée au recteur pour fixer, dans ces limites, les dates et la durée des congés de courte durée comme des grandes vacances d'été. Cette mesure n'est, théoriquement, qu'une étape.

LE MONDE - Vendredi 21 décembre 1979 - Page 25

Un véritable aménagement des rythmes scolaires ne peut dans l'intérêt des élèves, ignorer l'organisation de la journée et de la semaine, actuelle-ment inadaptées au rythme physiologique des enfants. Une telle étude a d'ailleurs été confiée au Conseil économique et social. Le principe de la décentralisation du calendrier

scolaire. l'allongement de l'année — voire de la semaine, — au bénéfice de journées plus courtes sont appliqués sans difficulté dans d'autres pays. Nos correspondants en République fédérale d'Allemagne, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Italie et en Union soviétique décrivent ci-dessous l'organisation de la journée, de la semaine et de

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

L'heure de cours est de quarante-cinq minutes.

La journée, en général (car il y a des variations selon les Lander), commence à 7 h, 30 ou 7 h. 45 pour se terminer à 13 heures.

La semaine est de vingt heures au début de la scolarité et atteint trente-deux à trente-quatre heu-

res dans les classes terminales des lycées. Les cours sont répartis sur six jours. Certains Lander ont commence, à titre expérimental. à libérer le samedi. Dans ce cas quelques heures d'enseignement — de préférence les activités sportives — ont dû être reportées aux autres jours, l'après-midi.

L'année, les dates des vacances sont différentes selon les Lander. Le plus grand d'entre eux, la Rhénanie du Nord-Wesphalie, aura en 1980 le calendrier sui-vant : Pàques, du 23 mars au 12 avril ; aucun congé à la Pen-tecôte, à l'encontre de la majorité des autres provinces qui ont trois à quatre jours; été, du 19 juin au 2 soût; automne, du 11 au 18 octobre; Noël, du 22 dé-cembre au 7 janvier.

Autre exemple, la Rhénanie-Palatinat : Paques, du 31 mars au 19 avril ; Pentecôte; du 24 au 27 mai : été, du 3 juillet au 13 août ; automne, du 20 au 25 octobre ; Noël, du 22 décembre au 6 janvier.

#### ETATS-UNIS

La journée commence à 8 h 40 pour se terminer à 15 heures dans l'enseignement primaire et secon-daire ; cet horaire comprend quarante-cinq minutes de gymnasti-que obligatoire. Dans les «high schools» (quatorze à dix-huit ans), la journée peut être plus

La semaine, les cours ont lieu du lundi au vendredi. Congé samedi et dimanche.

samedi et dimanche.

L'année comprend cent quatrevingt-cinq jours de classe. Elle
commence le second lundi de septembre et se termine fin juin.
En cours d'année, les élèves ont
quatre jours de congé pour le
c thanksgiving day » dernier jeudi
de novembre), deux semaines
pour Noël et une semaine pour les
vacances de printemps (en général la première semaine d'avril).

#### GRANDE-BRETAGNE

Les autorités locales ont la responsabilité de l'organisation de l'enseignement. La loi (Education Act de 1944) et les règlements d'application se bornent à fixer des limites aux établissements d'enseignement public et privé.

La journée : les établissements sont libres d'aménager leurs horaires. Le plus souvent la journée s'étend de 9 heures à 15 heures ou de 8 h. 45 à 16 heures, avec une pause de quinze minutes le matin et parfois l'après-midi. Un peu plus d'une heure est prévue pour le déjeuner.

l'année scolaires dans chacun de ces pays. L'année : les dates des vacances et les cours se terminent en désont fixées au niveau local Leur but d'après-midi à des heures durée varie entre deux et trois semaines à Noël et à Pâques, gnement. Il y a deux récréations entre six et sept semaines en été. Au cours de chacun des trois trimestres les élèves ont droit à des vacances — dites « haif term » (moitié du trimestre) — dont la dans la journée respectivement de dix et trente minutes.

La semaine est de vingt-quatre heures jusqu'à la quatrième an-née et de trente heures de la cinquième à la dixième année d'enseignement obligatoire.

d'enseignement obligatoire.

Cet horaîre est en principe réparti sur six jours, du lundi au 
samedi. Une expérience de semaine de cinq jours est en cours 
depuis plusieurs années à Lipetsk. 
Les élèves travaillent pendant 
cinq jours selon des méthodes 
d'assimilation plus rapides, le 
samedi, seuls les élèves en difficulté viennent en classe pour des 
cours de rattrapage. cours de rattrapage.

L'année: la rentrée est tou-jours fixée au le septembre. Les vacances d'été commencent le 30 mai pour les élèves de la pre-mière à la septième année, le 10 juin pour ceux de la huitième année, le 25 juin pour ceux des deux dernières années. Entre temps, tous ont des congés d'au-tomne, du 5 au 10 novembre; d'hiver, du 30 décembre au 10 jan-vier; et de printemps, du 24 au vier; et de printemps, du 24 au 31 mars.

À partir de la neuvième année des stages obligatoires sont orga-nisés pendant l'été pour les élèves. Les enseignants ont anviers les enseignants l'eté pour les eleves. Les enseignants ont environ deux mois de congé en été, mais pen-dant les petites vacances ils orga-nisent des activités pour les en-

### L'organisation des rythmes sociaires varie selon les Etats, les villes voire les établissements. A titre d'exemple, nous citons le cas des écoles publiques de la ville de New-York. UN SONDAGE DES INDUSTRIELS DU TOURISME 49 % des Français sont favorables à l'étalement des vacances

Les Français sont favorables à rentes. Pour ces congés, 45 % l'étalement des vacances. Telles des personnes âgées de vingt et sont les conclusions d'une enquête socio-démographique qui favorables au découpage de la vient d'être réalisée à la demande france en plusieurs zones ; ce de la Confédération française des industries du terreture (Codit). industries du tourisme (Cofit).

A la question : « Seriez-vous favorables à l'idée de prendre vos javorables à l'idée de prendre vos vacances d'été en juin ou en septembre si les problèmes scolaires et projessionnels étaient résolus? », 49 % des Français interrogés ont fait une réponse favorable ; 19 % défavorable ; 32 % sont restés indifférents ; 58 % des Français interrogés qui ont des enfants sont favorables à l'étalement.

Pour les petites vacances, 36 % des personnes interrogées sont

Four les penies vacances, 35 % des personnes interrogées sont plutôt favorables à un décalage; 24 % défavorables; 40 % indifférentes. Pour les grandes vacances, 32 % sont plutôt favorables; 34 % hostiles; 37 % indifférentes.

France en plusieurs zones; ce sont les professions libérales et les cadres supérieurs qui sont les

les cadres supérieurs qui sont les plus chauds partisans de cet éta-lement.

Pour les grandes vacances, si ces mêmes catégories socio-pro-fessionnelles se montrent favo-rables au décalage (entre 41 et 46 %), les ouvriers préfèrent prendre leurs vacances en juillet et en août

prendre leurs vacances en juillet et en août.

«Ce sondage est concluant à nos yeux, remarque M. Philippe Bamberger, président de la Cofit. Nous ne pouvons étendre à l'injint la capacité d'hébergement des hôtéliers. Il nous reste donc à préconiser l'étalement des congés. D'autre part, un tel décalage devrait permettre de jaire baisser les prix pratiqués. »

— (Publicité) —

#### L'ÉCONOMIE DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Etudes multiclients Aries International en français sur les 4 P's (Patents, Prices, Productivity of research, Prefits), notamment sur les principes actifs et chimie fine (vrac pharmaceutique).

LA MULTINATIONALISATION
DES LABORATGRES PHARMACEUTIQUES
Inclus en anguse els Pharma Colanisation de la Prance et la liste des noms et àdresses des 75 gros laboratoires détenus par des multinationales
CHIMIE FRANCE
Estimation du chiffre d'affaires, capitaux propres, effectifs et résultats officiels de plus de 200 sociétés chimiques, parachimiques et pharmaceutiques.
THE COMPETITIVENESS OF U.S.A. & EUROPEAN
INDUSTRIAL COMPANIES
Étude (en angials) de la concurrence des industries américaines et curopéeanes, y inclus celles du monopole et oligopole comme l'industrie des médicaments humains et vétérinaires, Chapitre sur « Japanese and Far Eastern compétition in Western Europe», par Masamichi Hanabusa. Contient des résumés des remarques de MM. van' der Kingt (Philips), Heckle (BASF) et Hohn (Volkswagen) F H.T. 880 PHARMEREFET 79
Version française de Pharmpateut publié deguis 1972, indiquant tous les brevets pharmaceutiques français de 1978. Panorama complet de la recherche française et internationale de l'industrie thérapeutique et des matières premières pharmaceutiques. Par société on personne physique déposante, usage thérapeutique, mots-clefs chimico-pharmaceutiques et cartaines dénominations communes internationales.

L'œuyre De Daumies en Medecine et en Justice

cettraques et cartaines denominations commines internationales.
L'ŒUVRE DE DAUMIER EN MEDECINE ET EN JUSTICE
Le procés Boshringer/Aries, prononcé en première instance le
19 décembre 1979, a inspiré catte collection de 150 reproductions
qui coincide avec le centenaire de la mort de Daumier. Avant-propos
de Thierry Lévy, avocat à la Cour et auteur du « Désir de punir »,
Dr Achille Benakis, Ecole de Médecina. Université de Genève et Joël
Salatin, expert en art et propriétaire de la galerie d'art à Paris
portant son nom.
Adressez vos commandes à :

SERIC,
19, rue Bargère – 75009 PARIS.

Una réduction de 20 % sera consentie aux membres des professions
de la santé, pharmacians, membres de la Société Chimique de France
et de la Société des Ingénieurs Civils (LSP.) ainsi que les Sociétés
achérentes au S.N.I.P., la Société de Chimie Industrielle et l'Union
des Fabricants.

CHARLES VIAL CAPITAL-EPEDA-TRECA-DUNLOPILLO-PIRELLI-PIRFLEX logibel literie 25 % d'escompte sur votre "capital sommeil" **AVANT INVENTAIRE 31 dec. 79** Débarras de l'ancienne literie, Crédit facile, Livraison rapide

PARIS 75011

117 Ed Voltaire

Vincennes - 94300

APITAL-EPEDA-TRECA-DUNLOPILLO-PIRELLI-PIRFLEX

### URBANISME

#### LE NOUVEAU « SCHÉMA » DE LA VILLE NOUVELLE

#### 200000 habitants au maximum à Cergy-Pontoise

Les élus du syndicat communautaire d'aménagement de Cergy-Pontoise ont approuvé, lundi 17 décembre. par vingt et une voix contre seize (P.S., P.C.), le schéma d'aménagement directeur et d'urbanisme de la ville nou-velle, mis à l'étude le 2 fé-

Reste aux quinze communes englobées dans le périmètre étu-dié, à se prononcer, séparèment, sur les grandes options inscrites au schéma : une population comptant à terme deux cent mille habitants transpagner mille lorge habitants, trente-sept mille loge-ments, cent mille emplois (dont 40 % dans le secteur secondaire et 60 % dans le tertiaire) et deux principes essentiels, l'équilibre emploi-logement et la création de zones d'activités proche des logements.
L'extension de la ligne S.N.C.F.
Paris-Saint-Lazare-Cergy jusqu'à la boucle de l'Oise avec

### A Paris

#### LA PLACE DE LA SORBONNE SERA RÉAMÉNAGÉE

La commission départementale des sites de Paris, qui s'est réu-nie le 18 décembre sous la pré-sidence de M. Lucien Laniel, préfet de la région Ile-de-France, a donné un avis favorable au projet d'aménagement de la place de la Sorbonne de la Sorbonne

Ce projet prevoit la restitution du tracé d'origine de cette place par la création d'un chemin piétonnier entre le boulevard Saint-Michel et la rue Champollion, la réalisation d'un terre-plein central et la suppression de

l'urbanisation du massif de l'Huatit est aussi prévu au sché-ma ainsi que la creation d'une usine de traitement des eaux usine de traitement des eaux dans la base de loisirs.
Seiom M. Christian Gourmelen (P.R.), président du S.C.A., l'idée générale a n'est pas de composer seulement avec le site particulier de Cergy-Pontoise, mais de valoriser, d'améliorer une situation naturelle privilégiée n. Ce que conteste M. Alain Richard, député et maire socialiste de Saint-Ouen l'Aumône. l'une des quinze « communes supports » de la ville nouvelle. Notamment parce que « le SDAU est déjà engagé à 80 % dans ce qu'il jroparce que a le SDAU est déjà engagé à 80 % dans ce qu'il jropose. Les trois quarts des activités industrielles se trouvent sur des zones déjà construites; les quatre cinquièmes des zones de logement sont déjà engagés. Cette procédure d'élaboration va à l'encontre de la démocratie locale ». Résultat : « un déséquilibre de l'espace » avec toutes les activités industrielles localisées à l'est de la boucle de l'Oise, et les logements à l'ouest. « les et les logements à l'ouest, « les et les logements à l'ouest, à les zones vertes sont de véritables peaux de chagrin » constate M. Alain Richard, regrettant en particulier « la lourdeur de l'ur-banisation de l'Hautil » à laquelle

il reproche de faire disparaître le cadre naturel du site.

Comme pour donner raison à ceux qui se plaignent de tels simulacres de concertation, la perspective d'un examen par le Conseil d'Etat el d'une programmation d'office de la ZAC des Toupets, (mille huit cents logements dont trois cents collectifs) ajournée par le S.C.A. lors d'une réunion précédente, a contribué à animer les débats, sans toutefois modifier le clivage politique des votes. Un conseiller municipal de Vauréal s'est interrogé sur l'utilité d'une telle a assemblée de pantins ».

JACQUELINE MEILLON. il reproche de faire disparaître

JACQUELINE MEILLON.

CIRCULATION

### M. Le Theule défend les codes en ville

l'Assemblée nationale, au cours de la séance consacrée aux questions d'actualité, à M. LABBÉ (R.P.R., Hauts-de-Seine) qui demandait la suppression de l'usage des feux de croisement en ville. M. LE THEULE, ministre des transports, a notamment déclaré : a Cette mesure s'applique dans tous les Etats d'Amérique du Nord depuis 1920, au Japon depuis 1962, en Belgique depuis 1968, en R.F.A. depuis 1971, en Hongrie depuis 1976, en Suisse depuis 1977, et n'a proposeur dans au Cun de Ces provoqué, dans a u c u n de ces Etats, de réaction analogue à celle que nous connaissons actuelle-ment. »

Le ministre a ajouté: « En 1976, 63 % des personnes tuées dans les agglomérations ont été des piétons; en 1977, la proportion est passée à 66.5 % et en 1978 à 67.5 %. On ne pouvait laisser se poursuivre cette progression qui contrastait avec l'amélioration de la situation générale depuis oue la situation générale depuis que la réglementation a été ren-forcée. »

Après avoir indiqué que le conseil des ministres a unanime-ment recommandé l'emploi des codes en agglomération, la nuit. M. Le Theule a précisé : « Quand une disposition a été prise dans le seul souci de protéger la vie des Français, ce serait céder à la facilité que de l'abroger avant plus ample examen. »

Le porte-parole de l'Associa-tion française des automobilistes (39, Champs-Elysées, 75008 Paris qui déclare rassembler trois cen cinquante mille adhérents, a dé-claré : « L'Association n'est pas systématiquement hostile aux systematiquement nostite aux codes en ville, mais, dans l'étal actuel des choses, cette mesure est catastrophique, car les pouvoirs publics n'ont pas pris la peine de vérifier : si les jeux de croisement étaient bien réglés : si les suspensions des voitures françaises n'étaient pas trop risques d'éblouissement ; si l'éclai-rage et le balisage des grandes villes françaises étaient bien adaptés à la circulation des voitures en codes; si les piétons. les deux-roues et les poids lourds étaient suffisamment repėrables. »

D'autre part, le mouvement Auto-défense (33, cours Fauriel, 42010 Saint-Etlenne) propose que les codes soient, en ville, remplacés par des lanternes plus puissantes (10 watts au lleu de 7) et dont l'angle de diffusion serait élargi de façon à ne pas éblouir les conducteurs.

#### *AERONAUTIQUE*

■ Renoncer à Concorde ? L'association Espaces pour demain vient de demander l'arrêt de l'exploitation de Concorde et le report de son coût de fonction-nement, estime à 500 millions de francs en 1980, sur des opérations de préservation du patrimoine français. Elle estime, dans un comunique que, à l'occasion de l'Année du patrimoine il convient d'affecter à la conservation des sites et espaces naturels « cette dépense imputée à l'ensemble des contribuables au profit de quelques privilėgiės ».

 Hongkong-Pékin par arion
 La première liaison aérienne directe directe Hongkong - Pekin sera inaugurée le samedi 22 décembre par la compagnie chinoise C.A.A.C. Ces vois charters ouvriront une brèche dans l'isolement mutuel des deux villes qui rendait néces-saire, pour se rendre de l'une à l'autre, une étape à Canton.—

A PROPOS DE... -

Un contrat sur la récupération des emballages

#### CHÈRES BOUTEILLES

Les professionnels de l'emballage alimentaire ont signé, lundi 17 décembre, avec les ministères de l'industrie et celui de l'environnement et du cadre de vie, un contrat de cing ans sur la récupération des bouteilles de verre et de

Les Français payent deux fois les bouteilles qu'ils n'utilisent qu'une lois. En devise et en énergie, ces emballages coûtent encore lorsqu'il laut les remasser soit dans les poubelles (ils représentent 12 % du tonnage des ordures ménagères), soit dans la neture, qu'ils selissent. Jeter une bouteille est un geste écologiquement et économiquement absurde : du pur gespillage.

Aussi, dès 1975, les pouvoirs publics s'étaient-ils tixé pour but de taire récupérer deux ans plus tard 600 000 tonnes de verre. Quatre ans après, on s'aperçoit que cet objectil n'a été atteint qu'à moitié. Un échec sur lequel, fort heureusement, le ministère de l'environnement n'a pas voulu rester. Brandissant la menace d'une taxe sur les emballeges perdus, il a réussi à persuader les professionnels de faire un — cette fois sérieux pour économiser l'énergie et recycler les matières premières.

Le contrat qui vient d'être signé porte sur cinq années : du 1° janvier 1980 au 31 décembre 1984. Et il est convenu que chaque année on dressera un bilan des résultats obtenus.

Les objectits, âprement négociés, ne sont pourtant pas extraordinairement ambitieux. D'icl 1984 il s'agit de diminuer de 12 % la quantité d'énergie consommée par la fabrication des bouteilles, soit 150 000 tonnes d'équivalent pétrole. On s'engage aussi à réduire de 40 % le tonnage des bouteilles dans les déchets des ménages. Ce sont 800 000 tonnes qui prendront un autre chemin que celui de la décharge.

Pour cela les professionnels vont d'abord s'efforcer de réduire, dès le stade de la fabri-

CLUB DX 131 TOUT LE PRET A PORTER

MASCULIN ert tous les jours sauf din de 10 h a 18 h 30

CLUB DX 131

131, rue du Fg S' Honoré

**75008** 

M° S' Philippe du Roule

cation, le poids de leurs emballages. A qualité équivalente les bouteilles en verre et en plastique devraient peser quelques grammes de moins dans cinq

Deuxième voie; le recyclege des emballages : Il s'agit de rácupérer 450 000 tonnes de verre, de regénérer 8 <sup>8</sup>/s des houtellies en plastique el de réemployer deux cent millions de bouteilles (soit le double de ce que l'on récupère aulourd'hui). La flambée des prix du pé-

trole sera sans doute le mellieur

alguillon pour les industriels. Mais il ne taut pas oublier l'efiori des communes. Quatre mille d'entre elles, nous apprend M. Michel d'Ornano répondant à une question posée per un parlementaire, M. Jean Bon-homme, député R.P.R. du Tarnet-Garonne, pretiquent actuellement sous une forme ou sous une eutre la récupération de certains matériaux valorisables. La plupart procèdent à un ramassage de bouteilles. En 1979 cette collecte sélective a permis de recycler 130 000 tonnes de verre. L'agence pour la récu-pération et l'élimination des déchels (ANRED) propose à ces sistance technique.

Effort des collectivités locales certes, mais aussi effort des erçants et des particuliers. Par le contrat qu'ils viennent de signer, les professionnels de gent à ne plus fournir aux caiés, hôteis, restaurants et collectivités que des bières, eaux minérales et boissons ratraîchissantes en emballages consignés. Mais au consommateur carticulier lui-même on proposere au choix des bolssons en emballage perdu ou retournable.

La politique anti-gaspillage le rapport Gruson, vieux de cinq ans je disait déjà — ne se décrête pas : elle résulte de l'eflort quotidien et obstiné de chaque citoyen. Ce sera sans doute le nouveau civisme des

MARC AMBROISE RENDU

CARNET

#### Naissances

— Patrick, Dominique et Sébastien CAREIL ont la joie d'annoncer la

aissance de - Anne, 10 décembre 1979. 109, rue de Javel, 75015 Paris.

#### Fiançailles

M. et Mme Jacques LEVASSOR, M. et Mme Marius ANDRE, sont heureux d'annoncer les flan-callies de leurs enfants. Marie-Anne et Claude. 93300 Levallois-Perret. Cheviade, 15400 Riom-ès-Montagnes

#### Mariages

- Marie-France BRAULT Jean-Pascal ANDRÉ sont heureux de faire part de leur mariage, célébre le 8 décembre, à Parts. 14. rue Saint-Sulpice, 75006 Parls

Jenny PAPATHEODOROU Guillaume CHANTRY
sont houreux de laire part de leur

mariage.
10. rue Georges-Pitard, 75015 Paris. - Alain LEVENT

Ariane BOEGLIN sont heureux de faire part de leur mariage, célébrú le jeudi 20 décembre.
9, rue du Dragon, 75006 Paris.

— On nous prie d'annoncer le maringe de François THURET, ingénieur de l'armement. fils de Pierre Thiret (†) et de Mme, née Robet (†).

nec Anne Helene DOUXAMI,
fille de Henri Douxami (†) et de
Mme. nee Jarde),
en l'egise Saint-Louis des Invalides, e 21 décembre, à 15 beures

HOMMES

**CHAUSSURES POUR PIEDS** 

**GRANDS OU LARGES** 

Un choix unique de chaussures du 38 au 50 par demi-pointures, de la 6° a la 11° largeur.

**PALAIS** 

**DE LA CHAUSSURE** 

39, av. de la République

75011 PARIS - Tel.: 357.45.92

Catalogue gratuit - Parking

Pierre BRYGOO,

leur époux, père et parent, survenu le 18 décembre 1979. Les obséques auront lieu dans la plus stricte intimité à Wissant (Pas-de-Calais). Cet avis tient lieu de faire-part. Une messe sera dite à son inten-

Une messe sera dite à son inten-tion le samedi 22 décembre, à la chapelle de la Sainte-Vierge de la paroisse de la Trinité, à 9 h. 30. 4, rue de Calais, 75009 Paris.

 M. Gérard Godet,
M. Eric Godet,
M. et Mme Andrei MikhalkovKontchlovski et leur fille Alexandra,
M. et Mme Jean-Louis Milin et
leurs filles Claire - Marie et Marsuerite. guerte,
Mms le docteur Moies,
Mms Brunis,
Mme Colombet,

de faire part di docteur Stella, Raymond GODET, leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur,

survenu le 19 décembre 1979, dans sa quatre-vingt-huttième année, à Suresnes (Haus-de-Seige). Suresnes (Hauts-de-Seine). La cérémonle religieuse sera célé-brée samedi 22 décembre 1979, à 8 h. 30, en l'église Saint - Honoré d'Evlau (66 bis, rue Raymond-Poin-caré, Paris-16\*), suivie de l'inhumation au cimetière des Batignolles, Paris (17°), dans la sépulture de famille.

94, avenue Victor-Hugo, 75016 Paris.

- Le docteur et Mme Claude de Maublanc et leurs enfants,
M. Jean-Louis Jubé,
M. et Mme Jacques Pardinel,
ont la douieur de faire part du décès de

Mme Louis JUBE, née Jacqueline Pardinel, leur mère, grand-mère et sœur, s' venu le 18 décembre 1979, dans venu le 18 décembre 1979, dans sa soisante-buitième année. Une merce sera colébrée par le Père Gillen Vallée, son cousia, le samodi 22 décembre 1979, à 10 heures, couvent des Dominicales, 20, rue des Tanneries. Park (13°). Le present avis tient lieu de faire part.

1. rue Latoisier, 97190 Meudon, 19, avenue de Versallies, 75016 Paris 19, rue de Lille, 75007 Paris,

— Tours.

Mme Paul-Louis Lechevaller,
Antoine et Anne Lechevaller,
Dominique et André Delsaux,
Le docteur et Mme Jacques Lecheallier.

vallier, ieurs oufants, M. et Mine Gérard de la Ficuriaye, Le commandant Robert Lauret, ont la douleur de faire part du

docteur Paul-Louis LECHEVALLIER.

professeur à la faculté de mèdecine, chevailler dez Arts et des Lettres, survenu le 19 décembre 1979, à Toura, La célèbration religieuse aura l'en le vendredi 21 décembre, à 15 h. 30. à la chapelle de l'hôpital Bretonneau, 2, boulevard Tonnele, à Tours, L'inhumation aura lieu à Antibes. Ni fleurs ni couronnes.

— Sa SEUI,
Son frère,
Ses amis,
ont la douleur de faire part de la
mort de
Christophe LORENS,

survenue le 15 décembré 1979.

Une messe a été dite pour le repos de son âme à l'égise Saint-Jean-Baptiste de Neuilly, suivie de l'inhumation au cimetière ancien de Neuilly, dans la plus stricte intimité.

49. rue de Prony, Paris (17\*).

— On nous prie d'annoncer le décès, survenu à Pont-d'Ucei (Ardé-che), dans sa solvante - septième année, à la suite d'une longue et

année, à la suite d'une longue et douloureuse maladie, de M. Jean MICHET, ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et des forêts, chevaller de la Légion d'honneur, officier du Mérite national, commandeur du Mérite agricole. De la part de : Mms Jean Michet, son épouss,

M. et Mme Jean-Luc Michet, M. et Mme Michel Buisson et M: et Mme Daniel Michet, Emma-

M: et Mme Daniel seichet, Emmu-nuel et Sylvain. ses enfants et petits-enfants. Selon la volonté du défunt. les obsèques ont eu lieu dans l'intimité au cimetière de Viroflay, le 15 décembre. 2, rue des Marais,

- Annecy.

Mme Rodolphe Moos.

M. et Mme Robert Moos et leurs enfants Philippe, Patrick, Myriam et Emmanuel enfants Philippe, Patrick, Myriam et Emmanuel.
M. at Mme Henri Moos et leurs enfants Cécile, Sophie, David et Jean-Claude.
M. et Mme Guy Weyl et leurs enfants Sonia, Estelle et Dominique, M. et Mme Richard Moos, M. et Mme Eric Moos et leurs enfants.
Mme veuve Jacques Moos, M. et Mme Klauder, Mme veuve Jacques Moos, M. et Mme Klauder, Mme Wallerstein, Tous les parents et amis, ont la douleur de faire part du decès de

M. Rodolphe MOOS, président d'honneur et fondateur de la Société varoitenne de métaux S.A.,

survenu à Annecy, le 18 décembre 1979, dans sa solvanty-dex-neuvième La sepulture a eu lieu de Annecy u cimettère des fics, le jeudi 20 dé-cembre 1979, à 14 h. 15. Les conduitances seront reçues au cimettère à l'assie de la cérémone religieuse.

Ni fleurs, ni couronnes ni visites. Cet avis tient lieu de faire-part.

Toulouse.
M. Bené Morquer, professeur hono-raire à la faculté des sciences de Toulouse, membre correspondant de l'Institut, M. John Morquer, professeur de lettres classiques au treje de Laon

(Alsne), Les familles Breard, Maynard, Parents et allies ont la douleur de faire part du décis do

Mme René MORQUER, née Marie-Antoinette Musso.

leur épouse et mère, survenu à Tou-louse, à l'âge de quatre-vingt-trois louse, a l'age de quatre-vingt-trois ans. La cérémonie religieuse sera célé-brée, vendredi 21 décembre, en l'église Notre-Dame-de-la-Balbade, suivie de l'inhumation, vers 16 h., à Lisie-sur-Tara (81). Béunion à l'égilse.

#### La famille ne reçoit pas, prière de s'inscrire.

1, rue des Paradoux, 31000 Toulouse.

- Mme Emile Namer, nee Friedminam.

Gérard Namer. Puivis AiroldiNamer et leurs filles.

M. et Mme Richard Setton.

M. et Mme Léo Friedmann.

Renato et Priscilla Chiarenza.

ont l'immense douleur d'annoncer la
mort du

mort du professeur Emile NAMER, ancien chargé de cours de philosophie italienne à la Sorbonne. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tlent lieu de faire-part. 33. Château-Galllard, 94700 Maisons-Alfort. Mme Jacques Sitbon,

— mme Jacques Sitton, Marc-André Sitbon, Myriam et Gilbert Sarfati et leurs enfants Isabelle, Frédérique et Prançoise, ont la douleur de faire part du Jacques SITBON.

survenu à Saint-Gratien, le 18 désurvenu à Saint-Gratien, se 10 de-cembre 1979.
On-se réunira le vendredi 21 dé-cembre 1979, à 11 h. 45, 39, avenue de Catinat à Saint-Gratien (Val-d'Oise), pour se rendre au cimetière d'Enghien-les-Bains (25, rue de la Coussave).

Cet avis tient lieu de faire-part. 17, 'rue Mesnil, 75016 Paris.

Anniversaires

- I) y a un ao. le 23 décem bre 1978, Roger HAYS none quittalt accidentelle nous quittait accidentellement.
Christiane Hays - Duvin, MariePierre et Carole demandent aux
parents et amis qui l'ont connu
d'avoir une pensée pour lui.

#### Bienfaisance

— A l'approche de Noël, n'oublinns pas ceux qui ont faim. Les saloilennes missionnairea de Tranquebar (Inde) rappellent une fois de plus combien il leur est difficile d'ansurer le riz quotidien à tous les enfants thuit cents à mille) de leur étabils sement : 75 F seralent une aide efficace pour nourrir un enfant pendant un mois. Le moindre don sera recu avec reconnaissance. Les Amis de Tranquebar ont fondé une association, Premdan 67, rue RaymondLosserand, 75014 Paris; C.C.P. Paris 22 275 91 A.

Avis

— On nous prie d'insèrer l'avis suivant : Renée Pini est priée de se mettre en rapport de toute urgenes avec su mére ou sa tante Paulette, téléphone 16-4-445-46-06, son père etant au pius mai et la demandant sans cesse. Serlons reconnaissant de blen vouloir la contacter. - On nous prie d'insérer l'avis

Une maille a l'endroit, une maille à l'envers. une bouteille a l'endroit. une bouteille à l'envers SCHWEPPES & Indian Tonic et SCHWEPPES Lemon.

Paraplines OPĒRATION SPĒCIALE Samagnar un sourire l costume à partir de 500F 3 pantalons 350 pure-faine, loine et polycster, velours coton, i 3 chemises 140<sup>r</sup> **学川/auvagnat** 

> A 50 % DE SA VALEUR Moquette velours 100 % pure laine T4 LE at2: 98 F
>
> Lots de moquette
> à partir de 12 F lo at2
>
> MILSOLD - 8, bd de Charohn
>
> Métro: Nation
>
> 10 h - 19 h.
>
> 373-83-51

Les rêves de diamant sont faits pour être réalisés

### Chez Susan de Berg

Galerie Point Show

66, Champs-Elysees

Les rêves sont des désirs avoués ou inavoués.

Et s'il n'y a qu'une façon d'interpréter les rêves de diamant, iln'y a également qu'une taçan de les réaliser. Cadeaux d'un jeur, souvenirs qui dureront toute une vie, les bijoux en diamont de la Collection « Reves de Diamant 80 » feront briller de joie les yeux des femmes.

Grace aux conseils de Susan de Berg, les femmes pourront enfin voir se réaliser leurs « rèves de diamant ». Un bijou en diamant : est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à une femme.

Pour recevoir le catalogue qui réunit les 210 bijoux en or et diamant de la Collection 80, écrivez au Centre d'Information du Diamant, 22, avenue Matignon, 75008 Paris.



gratection du littores reste mal compre

De notre conservation

gjie - il devient de pius en plus erent de creer un en promise and d'erude de la or regrationant sur le little Manche et de la Name les moyens de festion scentifique des pemereux et de logic of Fisieur. Telle est parties de conclusions du biga cie cent de publier de l'eau Artois Randin In tel projet serait ar courage par omblis-corent public régio-

> r, commence 🏝 mailmeer 1855 Luissa dans iks POUR LANC essaye a v voir tions des tools 2 1 ATCC 18: de Dunkerque ms: que celle des icterminer l'im-

District Provo-DE TOURSE Silv a pea de rantance empoi-.accumulation is the organismes. "L. Francisco (Contraction of the Contraction of th STOTE CE CEE : S inziones

the second investion on





#### **ENVIRONNEMENT**

Sign ter primary des emballages

The second secon

TE AL

RES BOUTEILLES

toric Ç.

Miles tell

UN BILAN DE L'AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE A TOTAL TO BEEN BOOK OF THE PROPERTY OF THE PR

#### La protection du littoral du Nord reste mai assurée

De notre correspondant

Lille. — Il devient de plus en plus urgent de créer un centre régional d'étude de la mer regroupant sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord les moyens de lions de francs, — on n'en sait guère plus aujourd'hui. Les analyses d'eau de mer, de sédiments, de poissons et de la faune marine en général sont pratiquement inutilisables parce que trop fractionnées. mer du Nord les moyens de l'institut scientifique des pē-ches, des laboratoires de bio-logie de Wimereux et de l'institut Pasteur. Telle est l'une des conclusions du bi-l'une des conclusions du bi-lièrement sur celle du Crotoy en lan que vient de publier l'agence de l'eau Artois-Picardie. Un tel projet serait sans doute encourage par l'établissement public régio-

En effet, si on commence à comprendre et à maîtriser les phénomènes de pollution dans les cours d'eau, en mer l'impagnement de la cours de la course de la cour portomenes de politición dans es cours d'eau, en mer l'ignorance redevient reine. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé d'y voir clair. L'agence Artois-Picardie avait lance au cours des trois dernières années un programme d'étude des produits toxiques re-ietés au lorre et color cree la jetés au large, et cela avec la participation des collectivités locales de Calais, de Dunkerque et de Picardie, ainsi que celle des

laboratoires locaux.

Il s'agissait de déterminer l'importance de la pollution provoquée par l'eau de pluie qui lessive les chaussées. On voulait encore évaluer les rejets toxiques des industries. S'il y a peu de risque qu'une substance empoisonne la mer (comme elle le fait dans une réglet) l'accompilation sonne la mer (comme elle le l'ait dans une rivière). l'accumulation à long terme dans les organismes marins est possible. « Les études et mesures faites jusqu'ici ne nous permettent pas de savoir ce que deviennent les produits toxiques en mer », affirme un rapport du Centre national d'exploitation de l'Océan (CNEXO).

Malgré les sommes investies en

tionnées. Même incertitude en ce qui des plages. Certes, depuis trois ans, on a interdit les baignades sur certaines plages, et particulièrement sur celle du Crotoy en 1979. L'affaire a fait grand bruit. Afin de tenter de mesurer la pollution bactèriologique des plages, l'agence a mis en place à partir Mers-les-Bains (Somme), à la frontière belge, un réseau de surveillance systèmatique. Toutes les plages sont contrôlées plusieurs fois par mois. Ces mesures ont permis de dresser une «carte de la qualité microbienne des plages ». Mais quelle est la valeur de ces tests? Comment apprécier réellement, les risques de baignade? Four en savoir davantage, il faudrait engager une étude épidémiologique qui consisterait à surveiller la santé de quelques milliers de baigneurs éparpillés dans tout le pays après un séjour dans une station de bord de mer. L'agence Artois-Picardie souhaite que cette investigation soit lancée.

L'agence Artois-Picardie souhaite que cette investigation soit lancée à la fois par le ministère de la santé et de la sécurité sociale et celui de l'environnement et du cadre de vie.

Elle demande un programme de travaux sur la pollution chimique de la mar Selon son responsable.

travaux sur la poliution chimique de la mer. Selon son responsable, M. Jacques Vernler, a il faut repartir de zéro a Premier résultat : l'agence a déjà obtenu que le CNEXO kance un programme d'étude sur les nécroses des poissons. Dix-huit contrats ont été passés acces trains laborations. passés avec treize laboratoires pour une somme totale de 3 mil-llons de francs. Un début modeste

GEORGES SUEUR.

La lutte contre les inondations

#### Les élus du Val de Loire protestent contre la lourdeur des redevances demandées aux riverains du fleuve

De notre correspondant

Orléans. — Le recouvrement de Orieans. — Le recouvrement de la redevance perçue sur les riverains de la Loire pour lutter contre les crues du fleuve, souteve des difficultés qui ont été évoquées lors d'une réunion du Comité de bassin Loire-Bretagne, à Oriéans, le 17 décembre.

à Orléans, le 17 décembre.

Cette redevance a été instituée l'an passé (le Monde du 14 juillet 1978) par le Comité de bassin, afin de compléter le financement du barrage de Villerest (Loire).

Ce premier grand ouvrage en cours de construction est destiné à écrèter les crues du fleuve. Sa facture ne cesse de s'alourdir : de 188 millions de francs en 1975, son cofit sous-estimé au départ. son coût, sous-estimé au départ, est passé aujourd'hui à plus de 400 millions de francs.

400 millions de francs.

La participation de l'Etat. qui s'était fortement engagé (70%) et les contributions des usagers de l'eau. versées à l'agence de bassin (dont EDF, qui a besoin de Villerest pour assurer un débit régulier à ses centrales nuclèaires), qui devalent fournir les 30% restants de la note à régler, étant insuffisants, il a fallu faire appel aux principaux intéressés: appel aux principeux intéressés : les « inondables ». Mais instituer une redevance

Mais instituer une redevance n'est pas une chose facile et le recouvrement initialement prévu dès 1979 a dû être reporté à 1980. La redevance est assise sur le revenu cadastral des propriétés bâties, mais ses frais de perception sont énormes : 4 millions de francs pour une redevance annuelle de 7 millions de francs percus auprès de guarante mille perçus auprès de quarante mille inondables. L'Agence de bassin s'est alors tournée vers les conseils s'est alors tournée vers les conseils g'én è raux des départements concernés, pour leur demander de racheter la redevance et de la percevoir directement. Après s'être fait tirer l'oreille, les départe-ments, un par un, ont fini par

accepter. A commencer par les deux départements les plus expo-sés aux ravages des inondations, donc les plus assujettis à la nou-velle redevance (4 millions de francs annuellement), le Loire et l'Indre et Loire II est vers avià et l'Indre-et-Loire. Il est vrai qu'à Orléans et à Tours, on a cons-truit bien imprudemment dans

les zones inondables.

Pourtant, les élus grognent et ils ont quelques raisons de protester contre ces nouvelles charges, même si depuis des dizaines d'années ils réclament inlassablement que les riverains soient enfin protégés. Ils paient déjà la réfection des digues du fleuve que la construction des barrages ne doit pas faire passer au second plan. Ensuite, ils ignorent quelle sers la participation de l'Etat dans la poursuite du de l'Etat dans la poursuite du programme de construction des programme de construction des barrages d'écrètement. L'Etat ne se montrera certainement pas a u s s i généreux qu'à Villerest. C'est pour cela que les êlus atten-dent avec impatience les propo-sitions de M. Chapon, vice-prési-dent du conseil général des ponts et chaussées, récemment chargé par M. d'Orago d'une mission par M. d'Ornano d'une mission sur l'aménagement de la Loire. Réponse : au début de l'année prochaine.

RÉGIS GUYOTAT.

Plainte contre X... pour la pollution de l'Yerres. — Le président du syndicat intercommunal d'aménagement de la vallée de l'Yerres a porté plainte contre X... à la suite de la pollution de la rivière déclenchée le 21 novembre dernier dans la région de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) par un pesticide couramment employés par les industriels et les agriculteurs.

#### **ITRANSPORTS**

AU CONSEIL D'ÉTAT

#### La fermeture en mars 1975 du port de Sète aux navires pinardiers

levée que le 20 avril 1975. Alnsi, un navire italien; arrivé en rade de Sète le 21 mars 1975, avec à son bord 5165 hectollitres de vin, se vit refuser l'entrée du port par les autorités maritimes, puis regagna Gènes quelques jours plus tard, sans qu'il ait pu être procèdé aux opérations de déchargement. La S.A.R.L. Le fils de Henri Ramel, propriétaire de la cargaison, demanda la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui avait causé cette mesure de fermeture du port de Sète.

Par une décision du 7 décembre, rendue sur le rapport de M. Thirizz et les conclusions de M. Genevois, après observations de M. Genevois, après observations de M. George, le Conseil d'Etat a admis le principe de cette responsabilité, en jugeant que si la mesure de police prise par le préfet de l'Hérault était légale, donc non fautive, les dommages qui en étaient résultés pour les propriétaires des cargaisons présentaient un caractère anormal et spécial justifiant leur réparation par l'Etat, même en l'absence de faute de sa part.

Au printemps 1975, le Midi viticole français connaissait une grave crise économique et sociale lièe à la mévente des récoltes très abondantes de vin des années 1973 et 1974. Les importations de vins italiens venaient aggraver, pour les viticulteurs français, les conséquences de cette surproduction.

C'est dans ce contexte que, pour éviter les désordres qu'eût été de nature à provoquer le déchargement, dans le port de Sète, de nature à provoquer le déchargement, dans le port de Sète, de nature aux consommateurs français, le préfet de l'Hérault décida, le 17 mars 1975, d'interdire l'accès de ce port aux navires-citernes de toutes nationalités et de toutes provenances, mesure qui ne fut levée que le 20 avril 1975, Alnsi, un navire italien, arrivé en rade de Sète le 21 mars 1975, avec à

#### Anermal

Le Conseil d'Etat relève toutefois, pour admettre en définitive
le principe de l'indemnisation, que
« les dommages qu'ont pu subir
les propriétaires des cargaisons,
du fait de l'impossibilité dans
laquelle ils se sont trouvés d'en
prendre livraison dans le port de
Sète, ne sauraient être regardés
comme une charge qui leur in-Sète, ne sauraient être régardés comme une charge qui leur incomberait normalement ». De plus, en l'absence, notamment, de toute mise en garde des pouvoirs publics, ces propriétaires ne se sont pas sciemment exposés au risque de voir interdire l'entrée de leurs cargaisons dans le port de Sète, ce qui aurait pu attenuer la responsabilité de l'Etat. Anormal, le préjudice subi était également spécial, puisqu'une quinzaine de navires seulement avalent été bloqués à l'entrée du port pendant la durée de sa ferjustifiant leur réparation par l'estat, même en l'absence de faute de sa part.

Pour écarter toute faute de l'égalité des citoyens devant les l'Etat, le Conseil d'Etat a en effet estimé que, « eu égard à l'ampleur du mouvement de protestation provoqué chez les viticulteurs du savaient été bloqués à l'entrée du port pendant la durée de sa fer traditionnelle, cette rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques engageait le charges publiques engageait le charges publiques engageait le savaient été bloqués à l'entrée du port pendant la durée de sa fer de l'égalité des citoyens devant les charges publiques engageait la savaient été bloqués à l'entrée du port pendant la durée de sa fer de l'égalité des citoyens devant les charges publiques engageait la savaient été bloqués à l'entrée du port pendant la durée de sa fer de port pendant la durée de sa fer durée de sa fer durée de sa fer de port pendant la durée de sa fer durée durée de sa fer durée de sa fer durée de sa fer durée d

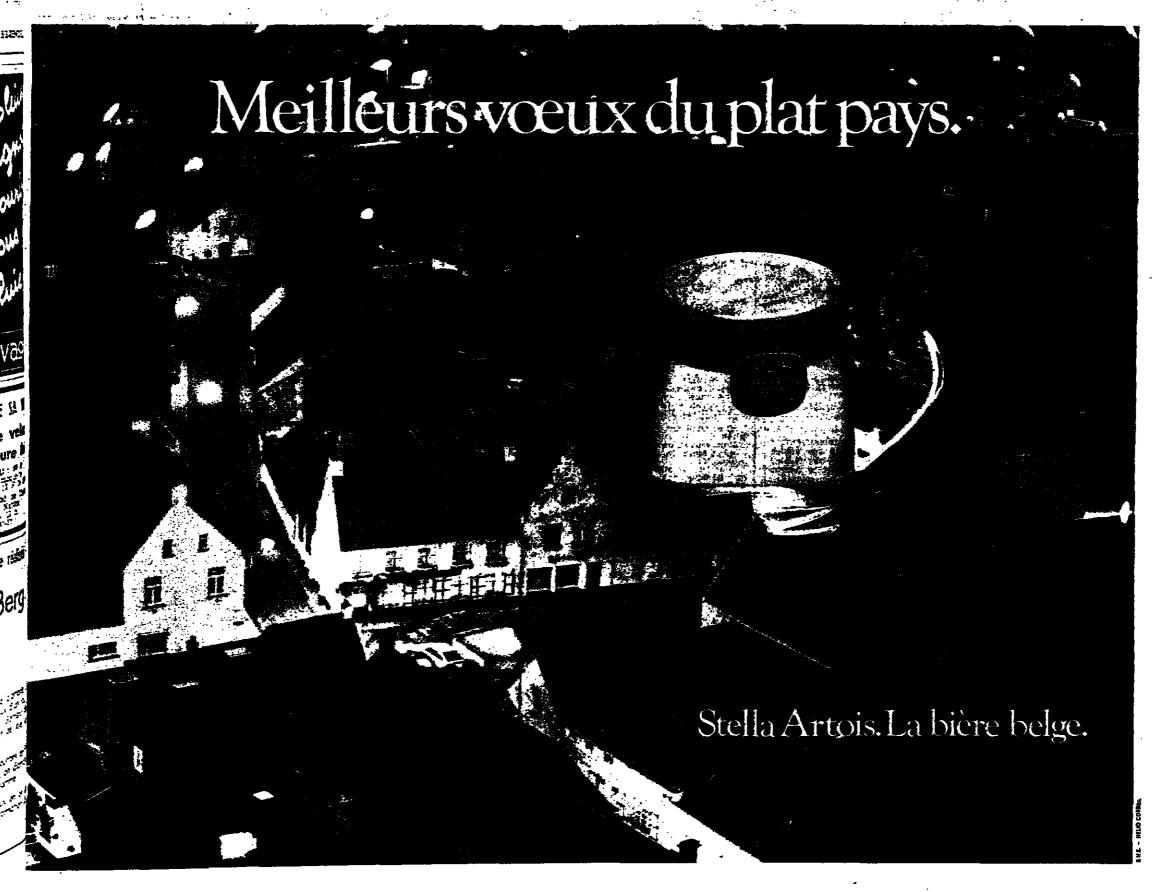

## INFORMATIONS «SERVICES»

#### Vivre à Paris ———

#### Les services ouverts ou fermés

- PRESSE. Les quotidiens parisiens paraîtront normalement le mardi 25 décembre.
- BANQUES. Les banques seront fermées les lundi 24 et mardi 25 décembre.
- GRANDS MAGASINS. -Tous les grands magasins parisiens seront fermés le mardi 25 décembre. Ils seront ouverts aux heures habituelles
- P.T.T. Le lundi 24 décembre les bureaux de poste distribué. Les P.T.T. fonctionneront de la même façon que le samedi. Le mardi 25 les bureaux seront fermés et il n'y aura pasde distribution de courrier à domicile. Toutefols resteront ouverts les bureaux qui le sont le bureau situé au chef-lleu de département (de 8 heures à 12 heures) qui assureront services téléphonique et télégraphique, la vente des timbresposte zu détall, ainsi que, jusqu'à 11 heures, la distribution au quichet des objets de corresponsoit poste restante, soit aux abonnés des boites nostales.
- R.A.T.P. Service réduit des dimanches et jours fériés le mardi 25 décembre. • SECURITE SOCIALE, -
- La Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne indique que les guichets resteront ouverts le lundi 24 décembra dans les centres de paiement ou dans les services chargés de régler les prestations au public jusqu'à 14 heures. Pour les prises en charge et les renseignements, une permanence sera assurée jusqu'à 15 h. 30. Les centres et les services seront normalement ouverts au
- ALLOCATIONS FAMILIALES. - La Caisse d'allocations familizies de la région parisienne indique que ses gulchets et services d'accueil situés : 10-12 et 18, rue Viala (Paris-15°), 64-68, rue du Dessous-des-Berges (Paris-13\*), 9, rue de Llège (Paris-9°), 78, avenue du Général - de - Gaulle Alfort), tour Ouest - Carrefour Pleyel (Saint-Denis), 36, avenue

**MOTS CROISÉS** 

VIII

PROBLEME Nº 2 568

HORIZONTALEMENT

L Peut nécessiter certains tra-

I Peut nécessiter certains tra-vaux. — II. Casser la graine; Premier mot d'hymne. — III. Bon quand on débite beaucoup; Fausse quand on s'égare. — IV. Partie d'un plateau. — V. Utile quand on n'aime pas les piqures; Faire preuve de pénétration. — VI. Fut intraitable; Cité. — VII. Auteur d'un bréviaire. — VIII. Sur la-quelle on neut voir des mouches

quelle on peut voir des mouches

— IX. Permet d'habiller une ber

gère; C'est souvent une femme qui a bien tourné. — X. Epousa Lavinia; Morceau de bois. — XL Pronom; Pas tendre.

VERTICALEMENT

dent généralement en plaquettes; Roi de Naples. — 3. Peut venir à l'oreille; Noir animal. — 4.

a l'oreille; Noir animal. — 4.
Abréviation qui donne une indication sur le courant ; Accomplis
— 5. N'est pas vulgaire quand il
est blanc : Ne croit pas (épalé)
— 6. Noires, pour les as. — 7. Une
plante pour le chef. — 8. D'un

auxiliaire; N'est pas apprécié

de leurs dix doigts.

Peuvent faire quelque chos

123456789

F.-Joliot-Curia (Garges-les-Go nesse), 119-121, avenue Jules-Quentin (Nanterre), tour Essor, 14, rue Scandicci (Pantin), 2, avenue des Près (Saint-Quentin-en-Yvelines) seront fermés du lundi 24 décembre à 12 heures au mercredi matin 26 décembre. Capendant, le lundi 24 décembre après-midi, les centres de diagnostic et de soins ainsi que les cliniques dentaires resteront ouverts aux heures habituelles.

■ MUSÉES. — Le lundi 24 décembre, les musées nationaux seront ouverts, à l'exception du musée Jean-Jacquesdu château de Versailles. Le mardi 25. tous les musées nationaux seront fermés, à l'exception du musée Jean-Jacques-Henner. Le Palais de la découverte sera fermé les lundi 24 et mardi 25 décembre. Le Centre Georges-Pompidou sera ouvert lundi 24, de 12 heures à 20 heures et fermé le mardi 25 décembre.

Au Musée des arts décoratifs le lundi 24 décembre, les expositions resteront ouvertes, les collections permanentes du musée seront fermées. Le mardi 25, le musée et les expositions resteront fermées. Le musée Marmottan sera fermé le lundi 24 décembre et ouvert le mardi 25. La Bibliothèque nationale sera fermée les lundi 24 et mardi 25 décembre. Les expositions seront fermées la 25 décembre uniquement.

Les musées de l'hôtal nationai des invalides (musées de l'Armée, des Plans-Reliefs, Dôme Royal - tombeau de l'Empereur) seront fermés le mardi 25 décembra. Toutefols, l'accès à l'église Saint-Louis des Invalides demeurera libre le lour de Noël jusqu'à 13 h. 30 pour permettre aux fidèles d'assister à l'office metinal (messe solenneile à 11 h. 30).

● SPECTACLES. — Voir « le Monde des arts et des spectacles » daté 20 décembre.

● LOISIRS. — On paut obtenir une sélection des loisirs à Paris durant la semaine en appelant le 720-94-94 (informa tions en français) et le 720-88-98 (informations en anglais).

quand il est trop frais. — S Neuve, pour un chien ; Pas nu.

Horizontalement

I Jongleurs. - IL Esaü : Broc

— III. Ut : Etendu. — IV. Dé-trôné. — V. Eolide : Ap. — VI. Cb : St : Vit. — VII. Alló ! : Hère.

— VIII. Rå; Noir (cf. « sable »). — IX. T.S.F.; Nb; Ur. — X. Eten-doirs. — XI. Sérieuse.

Verticalement

1. Jeu de cartes (cf. « pot »). — 2. Ostéoblaste — 3. Na : Tl : Fer (cf. « minetle »). — 4. Guérison (cf. « charbon ») : Nl. — 5. Todt ; Onde. — 6 Ebène (plano) : Hibou

(cf. a musette »). — 7. Urne (cf. a veste »); Ver (cf. a guigne »); Is. — 8 Rod; Air; Ure. — 9. Sculpteurs (cf. a terme »).

JOURNAL OFFICIEL-

Sont publiés au Journal officiel du 20 décembre 1979 :

Relatif au remboursement des frais de scolarité des élèves officiers de carrière des écoles militaires et modifiant le décret

du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves

officiers de carrière des écoles

D'avancement pour l'an-née 1980 (armée active) et un

tableau de commandement pour l'année 1980 (marine).

Des élèves ayant obtenu en 1975, 1976, 1977 et 1979 le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'électronique et de ses

UN DECRET :

UN TABLEAU

UNE LISTE

des escargots

pour les fêtes

sont remplis de beurre extra-lin, d'herbes et d'épices.

lls sant vendus depuis 1894 à la

maison de l'escargot

qui sera ouverte le dimanche 23, le lundi 24, de

8 h 30 à 20 heures et le matin de Noël, de 9 h à 13 heures

79, rue Fondary (157). Mêtro Emile-Zola, Bus 80. Tél. 575.31.09

GUY PROUTY.

#### MÉTÉOROLOGIE







France entre le jeudi 30 décembre à 9 beure et le vendredi 21 décembre à 34 beures :

Un flux d'air froid et instable venant du nord persistera sur la France, mais de l'air chaud circulera en altitude, de la Méditerranée cen-trale à l'Allemagne.

Vendredi 2i décembre, le temps sera encore assez froid en France. Il neigera par moment sur le nord des Alpes et du Massif Central, en ues aiges et du massif Central, en Bourgogne, en Alsace, en Lorraine et en Champagne, ce qui rendra les routes localement glissantes. Dans les régions méditerranéennes, le ciel sera peu nuageux. Ailleurs, les éclaircies aiterneront avec des nuages éclaircles alterneront avec des nuages passagers qui donneront quelques averses de pluie ou de neige. Les vents de secteur nord seront assez forts près des côtes, surtout au voisinage de la Manche et de la Méditerranée; ils seront modérés et irréguliers ailleurs. Il gèlera le matin et les températures n'atteindront guère, l'appès-midi, que 6 a 8 degrés dans le Midi, 3 à 4 degrés ailleurs.

Jeudi 20 décembre, à 7 heures, la

**VIE QUOTIDIENNE** 

pression atmosphérique rédulte au niveau de la mer était, à Paris, de 1017,7 millibars, soit 763,3 millimètres de mercure. Températures (le premier chiffre

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 18 décembre ; le second, le minimum de la nuit du 19 au 20) : Ajaccio. 8 et 3 degrés : Biarrita, 9 et 0; Bordeaux, 8 et 0; Brest, 8 et 4; Caen, 6 et 1; Cherbourg, 5 et 4; Ciermont-Ferrand, 3 et 0; Dijon, 5 et 1; Grenoble. 5 et 0; Lille, 6 et 1; Lyon, 5 et 1; Marseille, 9 et 3; Nancy, 5 et ——1; Nantes. 7 et 2: Nice. 12 et 3: Paris - Le Bourget, 5 et 1; Pau, 5 et 1: Perpignan, 9 et 4; Rennes, 7 et 3; Strasbourg, 5 et 2; Tours. 6 et 2; Toulouse, 7 et 2; Pointe-à-Pitre, 28 et 21.

Températures relevées à l'étronger :
Alger, 15 et 8 degrés : Amsterdam.
6 et 0 : Athènes, 15 et 7 : Berlin,
4 et -3 : Bonn, 6 et -2 : Bruxelles,
5 et 0 : Le Caire, 15 et 10 : files
Canaries, 21 et 17 : Copenhague, 2
et -5 : Genève, 3 et -1 : Lisbonne,
14 et 6 : Londres, 5 et 2 : Madrid,
6 et 1 : Moscou, 0 et -1 : Nairohi,
25 (max.) : New-York, -5 et -7 ;
Palma-de-Majorque, 15 et 5 : Rome,

#### **ENTRAIDE** -

#### LA SEMAINE DE LA BONTÉ reconnue d'utilité publiqu le 31 janvier 1955 CAS Nº 35

(Documents établis avec

support technique spécial de la Méléorologie nationale.)

Cette jeune aveugle de vingt-

Cetts jeune aveugle de vingttrois ans effectue sa première
année d'études d'assistante sociale. Son père vient de mourir,
et le petit saiaire de la mère ne
lui permet pas d'assurer la poursuite des études de sa fille.
Une bourse d'études pourra
ètre obtenue dans quelques mois
seulement. Compte tenu de queiques aides locales, il manque
2000 F jusqu'à l'arrivée de la
bourse attendue. Cette somma
lui permettrait de ne pas interrompre des études où elle donne
toute satisfaction.
Prière d'adresser les dons à

Prière d'adresser les dons à LA SEMAINE DE LA BONTE 175, boulevard Saint - Germain, 75006 PARIS (222-08-99) C.C.P. PARIS 4-52 X ou ch. ban.

#### BREF

#### ANIMATION

#### LES « ACCUEILS DES VILLES FRANCAISES »

Les Accueils des villes francaises sont nés 11 y a douze ans à partir de deux expériences laites à Bordeaux et à Reims. Il s'agit d'associations de la loi de 1901 qui se chargent de faciliter l'accuell, dans les villes où elles arrivent, des familles qui ont déménagé pour des obligations professionnelles.

Par la suite, ces associations ont été conduites à élargir leur e et à s'intéresser à l'anima-

On compte aujourd'hu! environ quatre cents a accueils a animés par mille deux cents bénévoles.

# Union des associations régionales des Accuells des villes françaises. 2, rue des Trois-Marles, 69005 Lyon. Tél. : (78) 42-50-03.

#### RÉGIONALISME

LES BIÈRES DU NORD. - La Maison de la région Nord - Pas-de-Calais, le Syndicat des brasseurs du nord de la France et le comit d'expansion de la métropole nord organisent, jusqu'au 28 décembre. une exposition intitulée Bières du Nord. En 1978, les brasseries de cette région ont vendu 4 750 000 hectolitres de bière, soit 21,2 % des ventes de bières françaises. Les brasseurs indiquent que la consommation française est de l'ordre de 49 litres par habitant et par an (Sulsse : 69 litres ; Pays-Bas : 84 litres ; Grande-Bretagne : 120 litres : Belgique : 140 litres ; Alle 'agne fédérale 151 litres), c 🦠 le la région du Nord : quelqu

★ Maison de . mann, 75009 Paris, tál. 770-19-32.

#### PARIS EN VISITES-

#### **VENDREDI 21 DECEMBRE**

e Exposition Picasso ». 14 h., entrée Grand Palais (Mme Saintentrée Grand Palais (Mme Saint-Girons).

« La manufacture des Gobelins ».

14 h. 25, 42, avenue des Gobelins (Mme Hulot).

« Musée du Costume », 15 h.,

10, avenue Pierre-IT-de-Serble (Mme Bacheller).

« Musée des monuments français »,

15 h., Palais de Chaillot (Mme Bouquet des Chaux).

quet des Chaux).

« Delacroix », 15 h., 6, place de
Furstenberg (Mme Meyniel).

« Exposition Picasso », 15 h.,
Grand Palais (Connaissance d'ici et
d'ailleurs).

Grann Faiais (Connaissance d'ici et d'ailleurs).

« Jacques Damlot et ses automates », 14 h. 45, 12, rue du Centre à Neuilly (Mme Hager).

« L'église Saint-Julien-le-Pauvre », 14 h. 45, façade de l'église (M. de La Roche).

« Dessine pour les enfants » La Roche).

« Dessins pour les enfants ».

14 h. 30, 107, rue de Rivoli (pour les enfants).

« Vieilles rues de Paris. Abbave Saint-Martin-des-Champs », 15 h., métro Etleune-Marcel (Le Vieux-Paris).

« L'art européen à la cour d'Espagne au dix-huitième siècle », 15 h., Grand Palais (Visages de Paris).

#### -CONFÉRENCES

20 h. 15, 11 bis, rue Keppler : « La double nature du solell » (Loge unis des théosophes), entrée libre.

# loterie nationale

#### **Liste Officielle**

#### TRANCHE DES CYCLAMENS TIRAGE DU 19 DECEMBRE 1979

| nanons | Finales<br>00<br>numéros              | Sommer & payer founds compress pour un billet enter | Terme- | Fineles<br>Ou<br>muméros | Sommer à payer<br>(cumula comprisi<br>pour un billet enti |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | 1<br>0 951<br>271 281                 | F.<br>70<br>1 070<br>3 000 070                      | 6      | 0 456                    | F.<br>1 800                                               |
| 2      | 562<br>3 782<br>2 262                 | 500<br>5 000<br>10 000                              | 7      | 017<br>9 167<br>8 307    | 500<br>1 000<br>5 000                                     |
| 3      | 6 683<br>5 003<br>59 083              | 1 000<br>5 000                                      | 8      | 3 858<br>2 898<br>       | 1 000<br>5 000                                            |
|        | 360 893                               | 100 000<br>- 500 000                                |        | 9<br>49                  | 70<br>220                                                 |
| 4      | 1 094<br>3 094<br>6 674               | 1 000<br>5 000<br>10 000                            | 9      | 59<br>99<br>229<br>6 179 | 220<br>220<br>570<br>1 070                                |
| 5      | 245<br>656<br>0 525<br>4 346<br>8 105 | 500<br>500<br>1 000<br>1 000<br>1 000               | 0      | 27 249<br>440<br>6 790   | 50 220<br>500<br>5 000                                    |

ROCHAIN TIRAGE : TRANCHE DE NE LE JEUDI 27 DECEMBRE 1979 à MALAKOFF Hauts-de-Seine

12 18 22 tirage nº 51 numéro complémentaire

### La mairie de Paris rappelle comme chaque année les précau-tions à prendre pour l'installation d'arbres de Noël : 1) Dans tous les cas, placer les arbres à distance raisonnable

funèbres et dont les tarifs sont rès étudies, a des représentants dans les mairles parisiennes. En outre, sur simple demande telephonique, 200-33-15 pour Paris (rive droite) et 540-45-72 pour Paris (rive gauche), un employé est envoyé à domicile.

rue Gassendi, à Paris-14 : 540-45-72). Il peut se ren dre auprès d'elles, sur demande, pour prendre les dispositions

Edité par la SARL, le Monde. Gérants : lacques fauvet, directeur de la publication lacques Sanvageot



Reproduction interdite de zous arti-les, sauf accord avec l'administration.

#### ARBRES DE NOEL : DANGER

de toute source de chaleur et de tout élément inflammable, tels

que rideaux, stores, tentures, abat-jour, etc.;

3) Nutiliser que des éléments de decoration et gurriandes en matière incombustible ou tout au moins difficilement inflammable à titre permanent problème l'on-

à titre permanent. Prohiber l'em-ploi de parassine et autres hydro-

carbures solides, papier, ouate ou objets en celluloid;

comportant des dispositifs de faible puissance spécialement concus pour cet usage et conformes aux normes les concernant : proserure l'installation de bougies a flamme ou d'artifices ;

4) SI la hauteur d'un arbre est supérieure à trois mêtres, mainte-nir son pied dans un récipient plein d'eau;

plein d'eau:

5) Eviter d'installer les arbres en plastique ou artificiellement enneiges, certains flocages faisant appei ou polystyrène dont le dépôt alvéolaire peut augmenter l'inflammabilité des sapins naturels ou de plastique. A noter que le produit de certaines bombes aérosois permettant de projeter de la «neige » présente les mêmes inconvénients.

EXPLOSION A LA MAISON. - SI une explosion se produit chez

vous et cause des dégâts chez

vos voisins, vous serez tenu d'in-

demniser ces derniers des préju-

dices qu'ils auront subis. (Cen-

ue de documentation et d'infor-

mation de l'assurance, 2. Chaus-

sée d'Antin, 75009 Pans, télé-

phone : 770-89-39.)

inconvenients.

N'admettre aurune installa-

#### LE SERVICE MUNICIPAL DES POMPES FUNÈBRES DE PARIS

Le service municipal des pompes funébres de la Ville de Paris se charge du réglement des convols dans tous les détails. A cet effet, il met à la disposition des familles des employés expérimentés qui les conseillent utilement et qui accomplissent toutes les démarches et formalités nécessaires.

Ce service, qui possède le monopole légal de certaines pres-tations et fournitures de pompes

Les dimanches et jours fériés, un employé de permanence se tient à la disposition des familles,

nécessaires aux obséques.



Commission paritaire nº 57 437.

PROCHAIN TIRAGE LE JEUDI 27 DECEMBRE 1979 VALIDATION JUSQU AU 36 DECEMBRE APRESMIP

### TOUR DE BABEL » d'Arm propre de chaque pes

g le première **page.)** dicouvrirez, derrière, ces locaux sons a groude, repaires de mambres d'interrogale crépi de chaux rs le crépi de la la sont des sons des sons des sons des sons des giclèes de sang, des mais tout cela est

atesse aveugle est amougreet qui, pareil à tant in one, qui, pareit o tant in se metamorphosera en in se vie. Les invités du de sa vie. onie marquis, comtesse, # pis de court por l'irrupfine équipe de guérilleis in pocharde, le cui-

Injures. Crachats. Sé-Viols. Bocchanole de son, vios, bacchanole de sesso, de retournements de sements, où Gaya, e de Chimène, une bries a mains rouge, sounte Avilla, ces premoteurs squatters provisores is en trançais, vraiment rime langue, vont frater-ris la brutal et l'abject. d passe tout ou mixeur. a dérision tont volser dans sur terroristes et propriéandos et ciscos, faitsgibble, latrines et musées. le la provocation, une que écrabouille le théapolic, l'ecriture, la fiction. s est pausse a bout, et ça a mossacre, comme si les ses comediens et l'emour-

aliment des at the conscience historicus et i gent dropeous books, squatering successions encore des destalles de vis grande Espagne grande Espagne
Les déctre et Confidence
Espagne
Les déctre et Confidence
Signeral Le mise est juste
morresilleux aplitus est de
Lavelii. Les ce seules l'égles
Gence, Cotherène Seiles
Poul Roussillen, décine
Jean-Luc Boutes, des les
Lavelies de l'égles
Poul Roussillen, décine
Les Corges Républi, des les
Les Corges Républis, de l'égles
Les confidences de l'égles
Les confi

Georges Business Control of the bollered tout her bollered tout her bollered polisies of the bol S'engageont avec feat dans une grenten d'à la Comèdie Française den genten de la companie de la compani Juan », de Brosses, et : Vitez. Finder del children, los de riz statistica del constituto d business of same statement THUX DOME COMME

Entretien avec Jorge Lareli

es, le plaisir et a est heureux. Heureux a est heureux. Heureux aver l'expérience de ses a scènes briques: une um ures ample de l'es-

ilberté, dit-il. Contraire-te que Pon croit souvent, me est moins contrainor l'imagination que st.) Il a acquis une su-cance à dénuder l'intrigue me un cable électrique créde milie couleurs, c.La shou, cit-ii. La pièce de n'est pas simple. Elle mi l'histoire de la du-mengle qui, jour après r donne en speciacle à sa de chambre et rèce d'un dels melamorphoserait en res metamorphiseret en - le rève du Prince en 1 Cette anecdois centrale trompue par une série de tien: la miss aux en tien: la miss aux en cominue des raleurs h za culturelles, des mo-in tout ce qui traine i ima le polais lépreux... u parenthèse, mais une mortante. Elle met le anci le ar la plaie de l'Espagne mue l'Europe d'ailleurs, leutre au plus offrant. doit être colemb.

mêmey pinetê îsî versenî libi libi gul vient de kisa

pense à l'ac

possible. Li honines, de

et beste a gent a yestes Cost and Cost and

#### LI GRÈVE CONTINUE MEE GEORGES-POMPEDOU

n qu'Arrabal a de l'Es-

gui vien de la complexión de vent de la complexión de consente de la complexión de la compl pectaculaire du s non-The de l'exposition Dati de des 19 et 20 décem-mut laire oublier quelque 3 alsons de la grève du du Centre Georges-tul à une tres de la grève du tive le temps de causer les ses causer les ses causer parcupuis le soit pourquioi le si familie de la causer le ses causer le même durant de temps de moment de temps de moment de débarransem thésique e Quane ou le parce à l'estant de la causer le la plus importante que at connue depuis con il y aura bientôt trois hire, appuyée par qua-tais: C.G.T., P.O. et elle a été en effet ment suivie, les 18 et du Centre (en moyenne won les estimations de wion les estimations de in a 80 % selon les gréreconduite le 20, alors reconduite le 20, alors rine le préavis ne portait reconduite le préavis ne portait reconstruit de la contract mgrammée depuis plu-jour et dont l'issue. Syndicats déterminera les suites doivent dimes au mouvement de

desociations risquent d'être de la vert du ministère le reclassement du perdont les attributions ac-he correspondent plus à des salaires mise en place : des de contra du Cantre et non

part, des comps de feu tries, mercre soir, vers tries, mercre soir, vers tries, mercre soir, vers tries contre açade sud tries tries sur les vitres à feleves sur les vitres à trieves sur les vitres à tries de deux bureant les indictaire a été chargée aons syndicales, elles se tre de faire toute la lumière tre sufaire.

حكدًا من الأصل

#### THÉATRE

name zi

er than the

ME THE REAL

(Suite de la première page.)

plusieurs de ces locaux sans appellation avouée, repaires de partisans, chambres d'interrogapartisans, chambres d'interroga-toires, dont le crépi de chaux neuve semble avoir recouvert à la nâte des giclées de sang, des vomissiures, mais tout cela est

reuse d'un âne, qui, pareil à tant d'ânes élus, se métamorphosera en l'hómme de sa vie. Les invités du chôteau, comte, marquis, comtesse, vont être pris de court par l'irrup-tion d'une fine équipe de guérilleros, le borgne, la pocharde, le culde-jatte.

Terreur. Injures. Crachats. Séquestration. Viols. Bacchanale de déguisements, de retournements de vestes et de serments, où Goya, Che Guevara, Chimène, une brigade plus ou moins rouge, sainte Thérèse d'Avila, des promoteurs immobiliers, squatters provisoires d'une Babel qui ne parlent, en espagnol ou en français, vraiment pas la même langue, vont frater-niser dans le brutal et l'abject.

Arrabal passe tout au mixeur. Poésie et dérision font valser dans le même soc terroristes et propriétaires, aristos et clados, faits-divers et fable, latrines et musées. Au-delà de la provocation, une anarchie pure écrabouille le théà-tre, le public, l'écriture, la fiction. Le moteur est poussé à bout, et ça oripeaux des comédiens et l'amour-

propre de chaque spectateur se volatilisaient dans un crématorium a l'imenté par le feu d'une conscience historique et politique irrétragable. Il ne reste qu'un tombereau de cendres, d'où émergent dropeaux troués, trophés brisés, squelettes auxquels collent encore des dentelles : la vieille et grande Espagne.

Les décors et costumes, d'une fabuleuse beauté, sont de Max Bignens. La mise en scène, un merveilleux opéra, est de Jorge Lavelli. Les comédiens Denise Gence, Catherine Samie, Geneviève Casile, Cotherine Hiégel, Jean-Paul Roussillon, Michel Aumont, Jean-Luc Boutté, Jacques Sereys, Georges Riquier, Joël Demarty, ultra-inspirés, envolés, comme ayant balance tout lest individuel, accomplissent un mirocle de re-personnalisation. Tous parfaits.

S'engageant avec tant d'empire dans une aventure si insensée, la Comédie-Française confirme son extraordinaire renouveau, amorçé Juan », de Boutté, et le « Dave au bord de la mer », mis en scène par Vitez. Finis les chichis, la poudre de riz théâtrale, les fausses conventions, les pépiements de grands oiseaux. Les comédiens - français prennent des risques, ils les mai-trisent, ils se revèlent un dangereux gang avant-coureur de toute première dimension.

★ Odéon, 20 h, 30.

#### Entretien avec Jorge Lavelli

#### Les res, le plaisir et la mort

Jorge Lauri il finve le théâtre grandes lignes qui se mélent. Je til en est heureux. Heureux ressens de cette manière, bien que, en somme, je me sois exilé nises en scènes lyriques : une espiration très ample de l'escace.

grandes lignes qui se mélent. Je ressens de cette manière, bien que, en somme, je me sois exilé d'Argentine volontairement et qu'Arrabal soit parti lorsqu'is était enjant. L'exil est un mal d'être particulier Les soupenirs et il en est heureux. Heureux d'y apporter l'experience de ses mises en scènes lyriques : une respiration très ample de l'es-pace.

w La ilberté, dit-il. Contraire-ment à ce que l'on croit souvent, la musique est moins contrai-gnante pour l'imagination que les mois.» Il a acquis une su-perbe alsance à denuder l'intrigue comme un câble électrique crécomposition, dit-il. La pièce d'Arrabal n'est pas simple. Elle comprend l'histoire de la duchesse aveugle qui, jour après jour, se donne en spectacle à sa jemme de chambre et rêve d'un dne qu'elle métamorphoserait en homme — le rêve du Prince ennomme — le feve au Frince en-chanté. Cette anecdote centrale est interrompue par une sèrie de parenthèses: la mise aux en-chères cynique des valeurs his-toriques et culturelles, des motoriques et culturelles, des mo-mies, de tout ce qui traine encore dans le palais lépreux...

a Une parenthèse, mais une scène importante. Elle met le doigt sur la plaie de l'Espagne qui, comme l'Europe d'ailleurs, est à vendre au plus offrant... La vision qu'Arrabal a de l'Espagne est celle d'un exilé: des

#### LA GRÈVE CONTINUE AU CENTRE GEORGES-POMPIDOU

Le côté spectaculaire du « non vernissage » de l'exposition Dali (le Monde des 19 et 20 décem-hre) pouvait faire oublier quelque peu les raisons de la grève du personnel du Centre Georges-Pompidou, la plus importante que le Centre ait connue depuis son ouverture il y aura bientôt trois ans. Unitaire, appuyée par qua-tre syndicata : C.G.T., F.O. et Autonome, elle a été en effet assez largement suivie, les 18 et social argentification and a survice. Ris reference de centre (en moyenne à 60 % selon les estimations de la direction, à 30 % selon les grévistes) et reconduite le 20, alors qu'à l'origine le préavis ne portait que sur quarante-huit heures. que sur quarante-huit heures.

Le Centre est donc encore fermé ce jeudi, jour où doit avoir lleu entre les représentants du personnel et la direction une réunion programmée depuis plusieurs jours — et dont l'issue, selon les syndicats, déterminera si d'éventuelles suites doivent être données au mouvement de grève.

Les négociations risquent d'être difficiles. La plate-forme de re-vendications (le Monde du 18 dé-cembre) porte notsamment sur des points que la direction de Beaubourg ne pourra satisfaire sans le feu vert du ministère, comme le reclassement du per-sonnel dont les attributions ac-tuelles ne correspondent plus à là grille des salaires mise en place à l'ouverture du Centre et non

à l'ouverture du Centre et non résjustée dépuis.
D'autre part, des coups de feu ont été tirés, mercre soir, vers 21 heures, contre : açade sud du Centre. Trois imps. s de balles ont été relevés sur les vitres à double paroi de deux bureaux, dont celui du secrétaire général La police judiciaire a été chargée de cette enquête. Quant aux organisations syndicales, elles se réservent de faire toute la lumière sur cette affaire.

d'être particulier. Les souvenirs sont comme des images loin-taines derrière une vitrine. On cherche son identité, des racines. un costume dans lequel on se reconnaisse... J'ai vu à la télévision quelques survivants des tranchées qui s'embrassaient le Elysées. Ils ne se connaissaient pas, ils s'étreignaient parce qu'ils avaient survêcu si longtemps au même enfer. La situation était absurde, naive, pathétique comme celle des personnages d'Arrabal

» Une autre série de paren-

thèses: les couples, la Comtesse-Chimène, et le Cul-de-jatte - Cid Campeador; le Comte - Goya et le Borgne - Guevara... Ils ont endossé un déguisement. Ils ne l'ont pas choisi comme dans le Balcon. Cependant, comme chez Genet, il déteint sur leur iden-tité. Je n'ai pas voulu des déquisements de carraval, mais des costumes exacts. L'identification doit être crédible. J'appelle ce passage les séquences de rêve, car les héros éclatent et se décar les heros eclatent et se de-foulent, se renvoient à eur-mêmes, vivent leur sexualité, tra-versent leur honte. Cette honte qui vient de loin, qui est en cha-cun de nous, doit être assumée physiquement, résumée en trois minutes. Donc elle est portée à la grandeur grotes. minutes. Donc eue est portes à frontance, à la grandeur grotes-que, qui est une manière de trouver la distance, de désigner la réalité... Il s'agit de faire ressentir le malaise, puis de laisser au rire le temps de le recouprir et de ceres les sentiments.

» Les comportements sont le paroxysme de la réalité, c'est pourquoi ils paraissent violents. Si favais monté le Songe d'une Si favais monté le Songé d'une nuit d'été, faurais traité avec la même dureté les quiproquos des amoureux dans la jorêt. Ce moment de vérités cacophoniques et de lucidité, qui déchirent l'irréel... Ce moment où les personnages se débarrassent de leur naiveté pathétique et auraisent autles. thétique et surgissent adultes. Quand on parle d'Arrabal, on pense à l'innocence perverse de jeux enfantins. Ict, ce n'est pas possible. Le jeu est celui des hommes, du plaisir et de la mort. Dès que l'on met en scène l'his-toirs, c'est-à-dire le passé, on

> Propos recueillis par COLETTE GODARD.

et beiges ont été présentés lors du Festival du jeune cinéma acolaire qui a eu lieu à Redon (Ille-etvilaire), les 14 et 15 décembre. C'est un C.E.S. de la région, le C.E.S. d'Allaire, qui a remporté la « Fongère d'or » pour un film de fiction intitulé « les Nouvelles



#### DANSE

#### «LA TOUR DE BABEL» d'Arrabal «LA CHAUVE-SOURIS», de Roland Petit

pleine d'esprit et d'invention, une portition exquise, des décors et des costumes rovissants — et foin des ballets à thèse, des cheveux cou-pés en quatre, des kigubres inspirations de l'étranger! Roland Petit, en remantant « la Chauve-Souris » (1) de Johann Strauss, a prodigué sa meilleure verve, sa verve parisienne que nous aimons tant et qui nous le fit découvrir sur cette même scène du Théâtre des Champs-Elysées, en... 1945!

Sous sa férule de grand direc-

teur de troupe qui ne néalige nen. d'un infime trait de maquillage au moindre lacet de chausson, les Ballets de Marseille sont devenus une troupe qui brûle les planches, on en avait pressenti l'édiat dans « Coppelia ». Les danseuses, aux irrésistibles chignons tirés sur la nuque, aux corsages pigeonnants, sont toutes jolies, les danseurs, coiffés et habitiés impeccablement, se lancent comme des perdus dans les valses, mazurkas ou farandoles « viennoises », tandis que Denys Ganio, beau garçon autant qu'acrobate virtuose, abat des variations

Ah! le joil spectocle... Enfin Quette joie de la reconquérir pa une soirée drôle, une chorégraphie reille à elle-même, avec sa petit reille à elle-même, avec sa petits tête casquée de Paris, son teint rose, son corps androgyne aux jambes fuselées, son tour de taille de petit garçon qui est un défi aux ans et une nasarde à nos belles à cellulite! Quelle leçon surtout de la retrouver oussi capiteuse, aussi propre en technique, droite comme un fil à plomb, dégageant volup-tueusement, frétiliant des pointes, à croire qu'elle n'a jamais quitté sa première contière de bollerine, qu'elle ignore les blessures qui l'ont accablée et que sa seule, sa vroie O vertus de la danse classique, ô retrouvoilles d'une des demières stors de notre scène...

OLIVIER MERLIN.

(1) Je n'al jamais pu compr (1) Je n'al jamais pu comprendre qu'une opérate viannoise aussi gracieuse que celle de Johann Strauss ait pu avoir une rénaste aussi spectaculaire sous le vocable de l'immonde chiroptère. Le Révellion, le titre de la pièce de Melhan et Halévy dont est tiré le livret de Die Fledermaus, c'était autrement mieux.

o couper le souffie, toutes origi-noies.

(2) Zizi Jeanmaire et Denys Ganlo seront ramplacés le 23 décembre en matinée et les 29, 30 décembre, le janvier en soirée, respectivement par Evelyne Desutter et Peter Schaufus.

#### **EXPOSITIONS**

#### L'ŒIL DU PIÉTON

ent, et pour quelques lours de Lucien Hervé, un des reres pholographes à s'être spécialisé l'architecture, un des plus rares encore qui alent trouvé là la possides photographies qui servent l'architecture sans que l'architecture En 1949, après la pelature, il vint à la photographie lorsqu'il découvrit la Cité radieuse, à Marseille. A Le Corbusier qu'il avait ainsi rencontré, il est resté fidèle. S'il a travaillé avec Breuer, Gropius, Nautra, Niemeyer, c'est au grand architecte trançais (dont il ne se qu'il a consacré le plus « clair » de Son temns, trouvent en lui un BMI st un artiste tel, qu'il en est devenu Le Corbusier, qui elmaît sevoir quelle était l'image de ses œuvres, a trouvé lait les articulations, les liens entre la matière et l'espace, la signification des détails sous le jour et les ombres, cette épaisseur des vides que le dessin seul ne parvient pas toujours à montrer.

Lorsqu'il parle de l'architecte, Lucien Hervé n'utilise jamais le diminutil « Corbu », mais prononce au contraire son nom en entier, avec exactitude, avec respect, avec cha-

Le galerie Artcurial présente leur. Les vingt et un tirages qui nous sont présentés sont à la même som pas ur eroys, mais ur regal à la fols curieux et précis, qui n'évite pas le cas échéant (N n'écholt d'ailleurs guère ici) les faiblesses'; qui n'exclut pas, après l'architecte, après le photographe, le troisième cell éventuellement critique 'tir nubilo. Rien de la mise en scène, rien du apectacle, rien de l'anacdote : pas âme qui vive dans ces photo-(S'll doit montrer une présence, li prétère en suggérer la possibilité.) Lucien Hervé aide à s'exprimer ce quelque chose de plus qui fait les grandes architectures, et qui est

> li n'est pas toujours parvenu à donner à voir ou à sentir l'architec-Duant maloré tout de faire foi, mais ses couvres restent une approche au plus près. Il ne s'y trouve pas de l'esprit ne pourreient percevoir dans la réalité. Lucien Hervé suit l'archiciels inutiles, traquent le détail, jouant enfin des tirages jusqu'à l'instant où passe le densité de

> FRÉDÉRIC EDELMANN. ★ « Le Corbusier vu par Lucien Hervé», galèrie Aricurial, 9, avenus Matignon; jusqu'au 31 décembre.

#### JAZZ

#### Les aventures de l'ARFI

enimeteurs encore du festival annuel, les membres de l'ARFI, à Lyon, sont partout, four tout, er four nour bien.
L'ARFI? Association à la recherche d'un folklore imaginaire : root un programme, déjà! Pour diffuser la musique improvisée — en particulier le jazz contemporain - et pour permentre aussi à nont un chacun de se donner un moyen d'expression propre, l'ARFI s'y est pris en vérité d'une drûle de façon.

racines, sux origines plus on moios famssmées, mais, délibérément, l'investigation incoocclasse des missos suppo-sées de la musique. Ce n'est pas de la dentelle! Ni de la amusique déconstive. lls jouent, ils monttent, ils racoutent à l'ARFI, et pas senlement pour des publics bien rangés, bien sages. Ils jouent anssi dans les foyers de jeunes travailleurs, pour les comités d'entre-prise, les scolaires on les maisons de

A ce titre, l'expérience de l'ARFI est mique. Bien d'annes villes, sans doute, organisent souvent, avec de faibles moyens, tout ce que l'on peut organiser en manière de jazz et de musique improvisée. Bien d'aurres essaient d'avoir une action en profondeur, su-delà de l'événement momentané d'un concert. Mais aulle part comme dans cette ville dont la presqu'ile, entre Rhône et Saône, évoque (recherche d'une imaginaire géographie) la forme séduire de Manhattan, nulle part l'activité n'est si originale er si ennacinée à la fois.

Pendant me semaine, du 11 an 16 décembre, les musiciens de l'ARFI ont donc pu se permettre de faire défiler noures les possibilités des expé-

Municiens, peur-être, pédagogues ou rieuces récentes de l'improvisation. Ce joyeux drilles, producteurs de disques, n'étair plus une question d'affiches. Si organisateurs de stuges et d'ateliers, l'on considère les cinq groupes de l'on considére les cinq groupes de l'ARFI (Workshop de Lyon, Trace, Marvelous Band, Samedi 14, Trio Alvire) et celui qui les regnoupe tros (la Mar-mite infernale), on est tenné de penser. « On prend les mêmes et on recom-mence. » Pas du nout I Lune des inventions de l'ARFI est de s'ètre spontanément pourvoe, sans y prendre garde en somme, de modules, de modèles, de groupes on de structures comme on voudra, qui permettent à une douzaine de musiciens de connsitre des recherches, des leuders et des

concers en solo sux Clochards celestes (Sarve Waring, Pabrice Alibaux), on est venu de loin. D'aussi loin qu'on pouvait venir pour une association d'abord : comme Jacques Bonardel et resirrise est immédiatement temat-quée. Car le duo convient à ces rencontres : celui de Levallet-Querlier ou genre, Sciavis-Boccaro, enfin les grands rouriers de l'aventure improvisée, les mairres du souffle circulaire on des

L'ARFI a une façon spéciale de faire naître ou renaître la musique, ou plusôt de la faire, comme on disait amtrefois, d'un mot émange, dénsitre. Et, dans un temps de banalisation massive et d'opénations-chocs, ils pourmient crier, tour comme les béros de Sartre, « irrécupérables »! Mais ils ne le feront cerminement pas. Ils se prennent pour des musiciens. Cela, c'est sût. Mais pes pour des héros. Ils éclateront de rire planôt... on ils organiseront un troisième

Parker, Bernard Lubat on Dannik Lazro.

FRANCIS MARMANDE.

#### **VENTES**

#### AUTOGRAPHES MUSICAUX

A quelques exceptions près (Brahms, Schubert, Spontini), la (Brahms, Schubert, Spontini), la vente aux enchères de manuscrits musicaux qui a eu lieu le 14 décembre à Drouot-Rive gauche concernait les compositeurs français de 1850 à 1945, et, comme on avait déjà pu s'en rendre compte il y a deux ans, lorsque le manuscrit de Faust avait attaint la sorme assez immesatteint la somme assez impres-sionnante de 680 000 francs (le Monde du 24 juin 1977), il est intéressant de constater que les enchères reflètent fidèlement le regain de faveur que connaissent actuellement certains musiciens qui semblaient passés de mode. Il y avait ainsi vingt-trois manusvendu 1 200 francs, tandis qu'une participation éditée d'Hérodiads, entièrement revue et corrigée par l'auteur en 1894, attelgnait 8 000 francs. Le record, pourtant, 8 000 francs. Le record, pouttant, devait être atteint par le manuscrit de la Sonate pour piano, de Stravinski (110 000 franca), tandis qu'Une barque sur l'Océan, de Ravel, montait jusqu'à 63 000 F. On annonçait, dans le catalogue, un éventail japonais offert à Yvonne Lerolle et dédicacé par Debussy en 1894 avec quelques mesures de Pelléas; on n'en connaît nas encore le priz car connaît pas encore le prix, car il a été retiré de la vente avant le commencement,

Exerçant sondroi t de préemp-tion, la Bibliothèque nationale a acquis un Divertissement (1882?) de Debussy, cinq mouvements pour plano à quatre mains, dont François Lesure pense qu'ils auraient été conçus pour orches-tre à l'origine : les quinze pages de Pénistors de Reuré (de la main de *Pénélope*, de Fauré (de la main de Fernand Pecoud, auteur d'une partie de l'orchestration), qui manquaient au manuscrit conservé à la bibliothèque de l'Opéra; la dernière œuvre de Lalo, qu'on croyait perdue, Néron, pantomine en trois actes avec chosurs, repré-sentée à Parls en 1891 : la par-tition est écrite sur deux portées

et fait un certain nombre d'em-prunts à un opéra de jeunesse non représenté, Fiesque, la copie de la première version inédite des Symphonies pour instruments des Symphonies pour instruments à vent (1920), de Stravinski, qui diffère sensiblement. de celle publiée en 1952; une esquisse, enfin, de l'une des Proses luriques, de Debussy, De soir (1883); ces premiers jets, surtout à cette époque, sont en effet très rares.

#### De véritables amateurs

Limitées à une enveloppe glo hale de 100 000 francs, les acqui-stitons de la Bibliotèque natio-nale out du en rester là, et c'est dommage, naturellement, pour les fragments du *Trio* de jeunesse fragments du Trio de jeunesse de Debussy, et surtout pour la toute première rédaction de la scène finale du quatrième acte de Pelléas et Mélisande, douze grandes pages vendues 100 000 F, où l'on découvre rétrospectivement le chemin parcouru jusqu'à la version définitive, tantôt resserrée, tantôt plus aérée. Il y avait aussi le Concerto pour piazo pédalier (1888), de Gounod, qui a été acquis par un éditeur de disques qui veut l'enregistrer.

Guant à la Joueuse Marche de Quant à la Joyeuse Marche, de Chabrier, et aux extraits de Sulamite, ils sont, sembleentre bonnes mains, acquis par de véritables amateurs, qui ne se soucieront pas, comme tant d'autres, de les soustraire le plus longtemps possible à la curiosité des chercheurs. Car il est assez navrant de constater que des manuscrits contenant parfois des indications précieuses ne réappacoffres inaccessibles de collection-

une valeur supplén GÉRARD CONDÉ.

#### LES PRIX DE L'ACADÉMIE

L'Académie du iszz distribusit On suppose donc aisément que l'acqué naguère ses hons points an printemps. Depuis peu, et, esppelons-le, an nom du principe peu critiquable « Toujours on principe peu crisquale « loujous en svent», elle anticipe de quelques sensioes sur le nemps où elle énought jusqu'ici son paimarès. Mais, à y bien réfléchir, comme il s'agit du bilan d'une année, pourquoi, en effet, ne pas tirer un trait glorieux sur les publications de 1979 en dansot le jugement de 1980, su bord de quoi

L'idée n'est pas manvaise. L'expécience prouve que deux fois plus de disques s'achèrent en décembre en regard de n'importe quel sutre mois.

FRANCOIS PERIER "COUP DE CHAPEAU" de BERMARD SLADE

eptation : BARILLET et GREDY

ment sussi, et que l'aréopage spécialisé pent lui rendre doublement service. L'opinion des experts fut ainsi expelmée à Paris, récemment, au siège du CIM, 83 bis, rue Doudesuville (18°), par la voix du président Callez et en présence des vice-présidents, Michel de Bry et Henri Sanguet. Nous carons tons ces prix à seule fin d'écisirer, en ces jours où checun cherche à office quelque musique à surrai on à luimême, celui qui donne encore, qui bésne et qui n'ose pes. — L. M.

Occar: The complete Basis (C.B.S. 65101). Prix Vian: Didier Levellet, Swing string System (Uniteledia I 310 78), Rédution: Tatum V-Disca (Presdom-Vogue 11907). Changus: Pahama Francis, Smog Sultans (Black and Blue 33320/21). Moderne: Art Pepper, Today (Galaxy-Munidisc 5119). Avant-garde: Stave Lacy, Shot (Musica 3024) et Joni Mitchel, Mingus (Anylum-Wes 53091). Chanit: Jeanne Lee, The newest Sound Around (B.C.A. 42863). Gospel: The Soul of Black Music (Sonet-Vogue 755286). Blues: Magic Silm, Highwag is my Home (Black and blue 35325) et Muddy Waters, The Best (Chets-Phonogram 8124224). R and B:

#### Les sommets de l'art nègre

La première vente de la succession René Rasmussen à l'hôtel Drouci, le 14 décembre, a provoqué une housque flambée des prix de l'art africain. Tous les records ont été battus avec une fantastique statuette de chef-chasseur de l'Angola, de 37,5 cm, enlevée à 2 200 000 F (+ 10 % de frais) par un collectionneur beige, dans la fièvre d'une longue rivalité d'enchères. Une statuette - reliquaire du Gabon, de 79 cm, a atteint 630 000 F. Deux masques Dan à patiane noire ont trouvé preneurs à 580 000 F et à 440 000 F. Deux statuettes d'ancêtres, l'une du Dogon-Mail, l'anire de la Côte-d'Ivoire (Baoulé), ont obtenu 345 000 et 340 000 F. . Le plus surprenant de cette Le plus surprenant de cette vente est que de très nombreuses ceuvres ont provoqué des enchènes de deux à dix fois plus élevées que les estimations. Même phénomène pour des petits bronzes de la Côte-d'Ivoire, de 5 à 10 cm, qui ont platomé à 10 000 F et plus. Cette pression de la demande s'explique par la venue à Paris de collectionneurs internationanx attirés par le nom de René Rasmussen, un des mell-René Rasmissen, un des meil-leurs marchands et experts en art africain, décédé le 11 mai demier (à qui l'on doit notem-ment la découverte des chefs-d'œuvre de la statutaire du Do-

gon). De plus, la sélection présentée par les experts André Schoeller et Alam Brieux offrait pour cette première vacation des pièces que l'on ne reverra pas de sitôt sur le marché. Le total de la vente a dépassé 6 000 000.

Il faut dire que cans le do-maine des arts primitifs, le nom du collectionneur représente les mellieures garanties de qualité et d'authenticité. Rasmussen comparait la satisfaction esthétique qu'apporte la statuaire des sculpteurs africains

statuaire des sculpteurs africains 
« à celle que nous procure l'œuvre 
des grands ouvriers de l'époque 
médiévale qu'ils rejoignent et 
qu'ils atteignent ». On sarait 
tenté d'ajouter : et qu'ils dépassent, si l'on fait de l'argent un 
critère de valeur ; force est de 
constater que de magnifiques 
sculptures du Moyen Age trouvent difficilement acquéreur au 
dirième des sommets atteints 
l'autre soir à Drouot pour l'art 
nêgre, — J.B.

1978 de la chancon française, décer-née par l'Union nationale des auteurs et compositeurs, pour sa chancon e de rêve à L'oscur 1978 avait été atteibué à Johnny Hallyday

● LE THEATRE DES DEUX-ANES annonce qu'il jouera mercredi 26 en solrée et donnera une matinée supplémentaire mordi 25 décembre et le 1<sup>er</sup> jonvier avec Pierre-Jean VAILLARD dans la flambante revue « PETROLE. ANE!»

JUSQU'AU 5 JANVIER: **MATHONNAT** GALERIE arenella 18 RUE ORTOLAN PARIS 335 16:17

THEATRE DU GROLETAIRE Objet aimé d'apres A. JARRY CARTOUCHERIE

THEATRE DU RANELAGH ce soir jeudi à 20h30. et demain à 14 h 30 et 20 h 30 **MACBETH** 

(en anglais) CAMBRIDGE UNIVERSITY **EUROPEAN THEATRE GROUP** prix 35F · etud: 20F

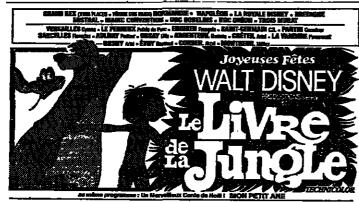

# COMPAGNIE RENAUD BARRAULT

### THEATRE O'ORSAY

| 20 décer       | nbre 79 - 3  | 31 janvier 80                     |
|----------------|--------------|-----------------------------------|
|                | Grande Salie | Petit Orsay                       |
| décembre       |              |                                   |
| jeu 20 20 h 30 | WINGS        | LE LANGAGE DU CORPS               |
| ven 21 20 h 30 | WINGS        | LE LANGAGE DU CORPS               |
| sam 22 20 h 30 | ZADIG        | APPARENCES                        |
| dim 23 15 h    | ZADIG        | APPARENCES                        |
| lun 24 20 h 30 | ZADIG        | APPARENCES                        |
| mar 25 18 h 30 | ZADIG        | APPARENCES                        |
| mer 26 20 h 30 | WINGS        | LE LANGAGE DU CORPS               |
| jeu 27 20 h 30 | ZADIG        | APPARENCES                        |
| ven 28 20 h 30 | ZADIG        | APPARENCES                        |
| sam 29 20 h 30 | WINGS        | LE LANGAGE DU CORPS<br>(dernière) |
| dim 30 15 h    | ZADIG        | APPARENCES                        |
| lun 31 20 h 30 | ZADIG        | APPARENCES                        |
| janvier        |              |                                   |
| mar 1 18 h 30  | ZADIG        | (dernière)APPARENCES              |

| janvi | er |         |                         |                                                                                   |
|-------|----|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| mar   | 1  | 18 h 30 | ZADIG                   | (demière)APPARENCES                                                               |
| mer   | 2  |         | relâcha                 | relâch                                                                            |
| jeu   | 3  |         | reläche                 | Telâch                                                                            |
| ven   | 4  | 20 h 30 | WINGS                   |                                                                                   |
| sam   | 5  | 20 h 30 | ZADIG                   |                                                                                   |
| dim   | 6  | 10 h 45 | Brigitte Sylvestre harp | ampal et Alein Marion flûte,<br>e, Jean Koerner piano,<br>Debussy, Parish Alvars, |
| dim   | 6  | 15 h    | ZADIG                   |                                                                                   |
| dim   | 6  | 18 h 30 | ZADIG                   |                                                                                   |
| mar   | 8  | 20 h 30 | WINGS                   |                                                                                   |
| mer   | 9  | 20 h 30 | ZADIG                   |                                                                                   |
| jeu   | 10 | 20 h 30 | ZADIG                   |                                                                                   |
| ven   | 11 | 20 h 30 | ZADIG                   |                                                                                   |
| sam   | 12 | 20 h 30 | . WINGS                 |                                                                                   |
| dim   | 13 | 10 h 45 | Concert Musiciens de    | l'Orchestre de Paris<br>rauss. Schnechem. Mozart                                  |

| aım | 13 | 10 n 45 | dir, Alain Moglia : Strauss, Schoen                                         |                                    |
|-----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| dim | 13 | 15 h    | WINGS                                                                       | _                                  |
| mar | 15 | 20 h 30 | ZADIG                                                                       | <b>ELLE EST LA</b>                 |
| mer | 16 | 20 h 30 | ZADIG                                                                       | ELLE EST LA                        |
| jeu | 17 | 20 h 30 | relâche pour répétitions                                                    | ELLE EST LA                        |
| ven | 18 | 20 h 30 | relâcke pour répétitions                                                    | ELLE EST LA                        |
| sam | 19 | 20 h 30 | relâche pour répétitions                                                    | ELLE EST LA                        |
| dim | 20 | 10 h 45 | Concert Joseph Kalichstein pieno : B                                        | estkovea, Chopin                   |
| dîm | 20 | 15 h    |                                                                             | ELLE EST LA                        |
| dim | 20 | 16 h    | LE SOULIER DE SATIN matinée                                                 | réservée                           |
| dîm | 20 | 18 h 30 |                                                                             | ELLE EST LA                        |
| dim | 20 | 20 h    | LE SOULIER DE SATIN soirés :                                                |                                    |
| mar | 22 | 20 h 30 | WINGS<br>WINGS<br>ZADIG                                                     | ELLE EST LA                        |
| mer | 23 | 20 h 30 | Wings                                                                       | ELLE EST LA                        |
| -   |    | 20 h 30 |                                                                             | ELLE EST LA                        |
|     |    | 20 h 30 |                                                                             | ELLE EST LA                        |
| sam | 26 | 16 h    | LE SOULIER DE SATIN (1" par                                                 | •                                  |
| sam | 26 | 20 h    | LE SOULIER DE SATIN (2º part                                                | •                                  |
|     |    | 20 h 30 |                                                                             | ELLE EST LA                        |
| dim | 27 | 10 h 45 | Concert Christian İvaldi piano, Anna<br>Sylvie Gazean violon, Alain Meunier | Benedict soprano,<br>violoncelle : |

| dim 27 15 h    |                     | ELLE EST LA              |
|----------------|---------------------|--------------------------|
| dim 27 16 h    | LE SOULIER DE SATIN | (1 <sup>re</sup> partie) |
| dim 27 18 h 30 | ı                   | ELLE EST LA              |
| dim 27 20 h    | LE SQULIER DE SATIN | (2° partie)              |
| mar 29 20 h'30 | ZADIG               | ELLE EST LA              |
| mer 30 20 h 30 | ZADIG               | ELLE EST LA              |
| ieu 31 20 h 30 | WINGS               | ELLE EST LA              |

utilisez ce calendrier comme bon de location

-location ouverte pour les réveillonssoulignez pièces et dates de votre choix prix Grande Salle 65 F 60 F 50 F 45 F 35 F 25 F prix Petit Orsay 50F 40F 30F

| nom                             |         |               |           |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------|
| adresse                         |         |               |           |
| nombre de places (Grande Salle) | x       | F total       | F         |
| nombre de places (Petit Orsay)  | x       | F total       | F         |
| ràgioment hangaire ou pact      | al 2 ua | late ou mands | nt_lotteb |

à l'ordre de la Cie Renaud-Barrault adressé avec une enveloppe timbrée pour l'envoi des billets Théâtre d'Orsay 7, quai Anatole-France 75007 Paris

tél. 548.38.53

**SPECTACLES** 

théâtres Les salles subventionnées

et municipales Opéra (742-57-50), 20 h. 30 : Coppella.
Salie Favart (296-12-20), 19 h. 30 : Vive Offenbach I
Comédie - Française (296 - 10 - 20), 20 h. 30 : l'Œuf. 20 h. 30: PCSuf.
Chaillot (727-81-15), saile Gémier,
20 h. 30: le Pie du bossu.
Odéon (325-70-32), 20 h. 30: la Tour
de Babel.
Petit Odéon (325-70-32), 18 h. 30:
C'était comment déjà.
T. E. P. (797-98-06), 20 h. 30: On ne
badine pas avec l'amour.
Petit T. E. P. (797-98-06), 20 h. 30:
Catherine Sauvage; Bruno Brei.
Théâtre de la Ville (734-11-34),
18 h. 30: Alex Métayar; 20 h. 30:
les Trois Sœurs.

Les autres salles Aire libre (322-70-78), 20 h. 30 : Poivre de Cayenne; la Fleur à la bouche; 22 h. : Salle d'attente. Antoine (308-77-71), 20 h. 30 : le Pont Japonais. Arts-Hébertot (387-23-23) : l'Ours ; Ardèle ou la marguerite. Atelier (606-49-24), 21 h. : Audience et vernissage. Athénée (742-67-27), 21 h. : la Frai-Bouffes-du-Nord (239-34-50), 20 h.:
la Famille Deschiens; les Oublisties.
Bouffes-Parislens (296-60-24), 21 h.:
le Charlatan.
Gartoucheris, Epée-de-Bois
(806-39-74), 20 h. 30: Puente Ovejuna. — Chapiteau, 20 h. 30:
l'Objet aimé.
Centre d'art celtique (254-97-62),
20 h. 30: Barzas Breiz.
Centre culturel de Belgique
(271-26-16), 20 h. 30: le Ménage de
Carolins.
Centre Mandapa (588-01-60), 20 h. 45;

Carolina. Centre Mandapa (589-01-60), 20 h. 45 : Centre Mandapa (389-91-90), 29 h. 2. Contre cel. plus. Cité internationale (589-38-58), la Resserte, 20 h. 30 : le Président Schreber. Comé d'ile Caumartin (742-42-41), 21 h. : la Cuisine des anges Edouard-VII (742-51-49), 21 h. : le Caumartin (742-51-49), 21 h. : le Pièga. Essaion (278-46-42), 20 h. 30 : l'Ils-Prison; 22 h. 30 : Apartheid. Pontaine (374-82-34), 21 h. : les Trois

Prison ; 22 h. 30 : Apartheid.

Pontaine (374-82-34), 21 h. : les Trois
Jeanne.

Porum des Halles, Chaptteau bleu
(579-17-21), 18 h. 30 : Ego.

Grand Rail Montorguell (223-80-78).
21 h. : la Triste Histoire de la
Séquestrée de Poitlers.

Gymnase (246-79-79), 20 h. 45 : No
man's land.

Huchette (328-38-99), 20 h. 30 : la
Cantatrice chauve : la Lecon.

Il Teatrino (322-23-92), 21 h. : la
Malsde par amour.

La Bruyère (374-78-99), 21 h. : Un
roi qu'a des malheurs.

Lucernaire (544-78-34), Théâtre noir,
18 h. 30 : Marie ne l'Incarnation;
20 h. 30 : Dog's Dinner; 22 h. 15 : Dominiqua
Ballly; 23 h. 30 : Tout pour
séclater.

Stratégie pour deux jambons.

Théâtre rouge, 19 h. : En compagnie d'A. Artaud; 20 h. 30 : Série
blême; 22 h. 15 : A la nuit, la nuit.
Madeleine (285-97-99), 20 h. 30 :
Tovaritch.

Mathurins (285-90-00), 21 h. : les
Prères ennemis

garcon de chez very; kmbrassonsnous, Follevilla.
(Euvre (874-42-53), 20 h. 45 : Un
habit pour l'hiver.
Orsay (548-38-53), 20 h. 30 : Winga.
— Pettt Orsay, 20 h. 30 : Winga.
— Pettt Orsay, 20 h. 30 : le Langage du corps.
Palais des glaces (607-49-93), 20 h. 45 :
Llone! Rocheman.
Palais-Royal (297-59-81), 20 h. 30 :
le Tout pour la tout.
Plaisance (320-00-06), 20 h. 30 : Des
hommes et des enfants.
Poche (548-92-97), 21 h. : Neiga.
Pothaire (261-44-16), 20 h. 30 : le
Volcan de la rue Arbet.
Ennelagh (238-64-44), 20 h. 30 : Macbeth.

Faiais des glaces (607-49-93), 20 h. 45:
Lionel Rocheman.

Palais-Boyal (297-59-81), 20 h. 30:
le Tout pour le tout.
Pinisance (320-00-06), 20 h. 30: Des hommes et des enfants.
Poche (548-92-97), 21 h. 1: Neiga.
Potinière (261-44-16), 20 h. 30: le Volcan de la rue Arbat.
Raneiagh (283-64-44), 20 h. 30: Macbeth.
Studio - Théâtre (261-44-16), 20 h. 30: Macbeth.
Studio - Théâtre 14 (700-19-31), 20 h. 30: Burst Rats.
TAI-Théâtre des Deux-Portes (296-87-86), 20 h. 30: Miguel Manara
Théâtre des Deux-Portes (296-87-86), 20 h. 30: Miguel Manara
Théâtre 18 (229-09-27), 20 h. 30: Les babouches font du rock mou.
Théâtre du Marais (278-03-53), 20 h. 30: les Amcura de Don Perlirapin.
Théâtre du Marais (278-03-53), 20 h. 30: le Bébb de M. Laurent; 22 h. 30: Revise (333-344), I. 20 h. 30: le Schole (33-53-14), I. 20 h. 30: les Pieds-Nickelés sont épatants.
Sièmite (333-33-14), I. 20 h. 30: les Pieds-Nickelés sont épatants.
Sièmite (323-74-39), 20 h. 30: le Schole (33-53-14), I. 20 h. 30: les Pieds-Nickelés sont épatants.
Sièmite (323-74-39), 20 h. 30: le Schole (33-53-82), 20 h. 30: la Sainte Trinité.
Théâtre de Paris (320-09-30), 21 h.: l'Avare.

PALAIS DES CONGRÈS 👺

Location par téléphone

au 758.27.78

de 11h. à 18h. (sauf dimanche)

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLE? > 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Ieudi 20 décembre

Théatre Présent (203-02-55), 26 h. 30:
Comment c'est la-haut? Est-ce
que ça vaut le voyage? — Amphithéatre, 20 h. 30: Dom Juan
Théatre 13 (527-36-20), 20 h. 30: la
Belle Barrazine.
Tristan-Bernard (522-08-40), 21 h.:
Comédie pour un meutire.
Variétés (223-09-92), 20 h. 30: la
Cage aux folies.
Le 28-Euc-Dunois (584-72-00),
18 h. 30: Errances; 20 h. 30: les
Ikons et les Miliques.

Palais des Sports (328-40-10),
20 h. 30 : les Étolies et le Ballet de
l'Opéra et R. Noursev (Manfred;
le Bourgeois gentilhomme).
Espace Cardim (268-17-30), 21 h. :
Gigl. Gh. Caculeanu.
Gare Montparaasse, 17 h. : Peter
Goss Dance Company.
Théâtre des Champs-Elysées
(325-44-36), 20 h. 30 : le Ballet de
Marseille (la Chauve-Souris).
American Center (354-99-92), 21 h. :
Ron Point.

Les comédies musicales Daunou (261-69-14), 21 h. : S.O.S. Tendresse

Festival d'automne

(296-12-27) EXPOSITIONS

Musée d'art moderne, de 10 h. à 17 h. 45 : Tendances de l'art en France, 1968 - 1978-1979.

Tovaritch.

Mathurins (285-90-00), 21 h.; les
Prères ennemia.

Michel (285-35-02), 21 h. 15 : Duos
sur canspé.

Michedère (742-95-22), 20 h. 20 :
Coup de chapeau.

Moderne (874-94-28), 21 h.; Célébration.

Montparnasse (320-88-90), 21 h.; les
Larroes améres de Petra von Kant.
— II, 20 h. 80 : S.T. (Garcia
Lorca); 22 h.; Espectacle Prévert.
— III, 22 h.; L'empersur s'appelle
Dromadaire.

Oblique (335-02-94), 18 h. 30 : Un
garçon de chex Very; Embrassonsnous, Follevilla.

Cour des Miracles (548-85-50),
20 h. 30 : Elle voit des nains
partout : 21 h. 30 : R. Maedana :

20 h. 30 : Ells volt des nams partout; 21 h. 30 : R. Magdane; 22 h. 30 : Essayez done nos pédalos. Croq\*-Diamants (272-20-06), 20 h. 30 et 22 h. 15 : Oleg-Pontet. L'Ecume (542-71-16), 22 h. : Varia-tions sur le peintre di Maccio.

de femmes.
Spiendid (887-33-82). 20 h. 30 :
Bunny's Bar; 22 h. 15 : Le Père
Noël est une ordure.
La Tanière (337-74-39). 20 h. 45 :
Musique brésilienne; 22 h. 30 :

Jacinta. — II, 20 h. 45 : Ça va, ça va três bien.

Theâtre de Diz-Reures (606-07-48), 20 h. 30 : Cherche homme pour faucher terrain en pente : 21 h. 20 : les Jumelles; 22 h. 40 : Cause à mon c..., ma télé est maiade.

Theâtre du Marais (278-03-53), 22 h. 15 : Jean Beriac.

Théâtre des Quatre - Cents - Coups (329-33-68), 20 h. 30 : Venez combreus : 21 h. 30 : La baleine blanche rit jaune : 22 h. 30 : On vous écrira.

che rit jaune; 22 h. 30 : On vous écrirs. Vieille-Crilie (707-60-93), 21 h. ; ia Tournée: 22 h. 20 : Rufus a un petit vélo, faites passer; 23 h. ; R. Padurs. J.-P. Bourdeau. L. Klein. La Vingtième-Marche (638-72-45), 21 h. 30 : Bridonneau et Vigoureux.

Les concerts

Radio-France, grand auditorium,
20 h.: Nouvel Orchestre philharmonique de Radio-France, dir.
J. Kaltenbach (Haydo).
Egitse Saint - Louis des Invalides,
21 h.: Orchestre B. Thomas, Chorais Vittoria d'argenteuil (Berlioz),
Salle Cortot, 20 h. 30 : Quinrette de
culvres de l'Orchestre national,
Ensemble de percussions Geminiani
(Clostre, Hasquenoph, Delerne,
Komives).
Galerie Peinture-Fraiche, 20 h. 45;
J. Halbront, guitare fiamenca.

J. Halbront, guitare fiamenca. Eglise Saint-Roch, 19 h. 30 : E. Ville-Allaman, soprano ; P. Le Massese, baryton. Salle Gaveau, 21 h.: Orchestre de l'Ile-de-France, dir. A. Myrat, sol. G. Tacchino (Dvorak, Gerahwin, Barnatain)

G. Tecrano (2004).
Bernstein).
Egiise Saint-Etienne-du-Mont, 21 h.:
Ensemble Bach de Paris, Chorde
J. von Websky (Bach). Jazz, bop, rock, folk

Caveau de la Huchette (328-65-05). 21 h. 30 : Hal Singer. Caveau de la Montagne (354-82-39), 22 h. : S. Kessler.

Chapelle des Lombards (236-65-11).

22 h. 30 : Azuquita y su Melao.
Dreher (233-48-44), 22 h. : Martial Solal, Cesarius Alvim, Daniel Humair.

M. J. C. 20 (638-68-13), 20 h. .
E. Boell, L. Roubach.
Présent (203-02-55), 20 h. 30 ; Au bonheur des danies.
Riverbop (325-93-71), 22 h. : R. Shynes, R. Strobert, M. Florello, D. Jackson.

1

ROS CALIN (Pt.): Imparial, 19

ROS CALIN (Pt.): Imparial, 19

ROS CALIN (Pt.): Ever-to-Egia, 19

ROS CALIN (Pt.): Ever-to-Egia, 19

ROS CALIN (Pt.): 15

ROS

THE LES OMERES DE L'ANDRE DE L'AN

Éienne Chicotal

Après le speciacle Per

dans Starmania

Plamendon présentanjourd'hui la ve:

intégrale de Starmania.

enregistrée en public dans un coffret de 4 disques, avec en plus In livret de 12 pages

Starmania se

nes, R. Strobert, M. Florello, D. Jackson. Slow - Club (233-84-30), 21 h. 30 ; René Franc. Théatre Neir (797-85-14), 18 h. 15 : Michael Silva, Jimmy Slyde; 20 h. 30 : Golden Gate Quartet.

les chansonniers

Caveau de la République (278-44-45), 21 h.: Raymond ou Comment s'en de... Babarrasser. Deux - Anes (606-10-26), 21 h.: Pétrole... Ane.

Le music-hall

Bobino (322-74-84), 20 h. 45 : Plexes Casino de Paris (874-28-22). 20 h. 30 : Parisline.
Comédie des Champs-Elysées (256-02-15), 20 h. 45 : les Frères Jacques.
Echandoir (240-58-27), 21 h. 30 : Chansons pour voit.
Forum des Halles (297-33-47), 18 h. 30 : Christian Dente : 20 h. 30 : Valeria Munariz; 22 h. 30 : Bolivia Manta, Los Runay.

Rupay.

Gaité - Montparnasse (322 - 18 - 12),
20 h. 30 : Jean-Roger Caussimon;
22 h. : Marianne Sergent.

Olympia (742-25-49), 21 h. : Patrick
Sébastien.

Palais des arts (272-62-98), 21 h. : les
Etolles. Palais des arts (272-62-98), 21 h.: les Etolies.

La Péniche (205-40-39), 20 h. 30: Tchouk Tchouk Nougah.

Porte-Saint-Martin (607-37-53), 21 h.: le Grand Orchestre du Spiendid. Théâtre d'Edgar (322-11-02), 18 h. 30: Fernando Marques.

Théâtre du Marais (278-03-53), 22 h. 15: Jean Beriac.

Théâtre Maris - Stuart (508-17-80), 18 h. 30: Jean-Marc Trassard.

Lucernaire (544-57-34), 20 h.: Arietta Mirapeu; 21 h. 20: Stéphane Varègues.

Dons la région parisienne Boulogne, T. B. B. (603 - 60 - 44), 20 h. 30 : les Hauts de Hurlsveni. Bures-sur-Yvette, M. J. C. (922-21-67), 21 h.: Witold. Pontoise, Théâtre des Louvrais (630-46-61), 21 h.: Sol. Vincennes, Théâtre Daniel - Sorano (374-73-74), 21 h.: Contes et exer-cices. — Petit Sorano, 21 h.: En camarades.

Les films marqués (\*) sont interdits aux moins de treize ans (\*\*) aux moins de dix - huit ans La cinémathèque

Chaillot (704-24-24), 16 h., Hommage
à M. L'Herbier: Nuits de prince;
18 h., Cinéma hongrois: Dix mille
solells, d'A. Kozak; 20 h., Cinéma
iranien: le Voyaga, de B Beyzae;
Lebbaeus, d'A. Ovanessian; O protecteur de gazelle, de P. Kimiavi;
22 h., Cinéma et science-fiction:
la Mouche noira, de K. Naumann.
Beanbourg (278-35-57), 15 h. et 19 h.,
Cinéma russe et soviétique (15 h.:
Lécine en octobre, de M. Romm;
19 h.: Lénine en Fologne, de
S. Youkswitch); 17 h., Festival des
trois continents: Chursa de Verso,
de C. Diegues; 21 h., Cinéma hongrois: Entre deux eaux, de
G. Olah,

Les exclusivités

ALBUM COUNTRY MUSIC (A., v.o.):
Vidéostone, 6° (325-50-34).
ALIEN (A. v.o.) (°): U.G.C. Marbeuf, 8° (225-18-45). - V.f.:
Haussmann, 9° (770-47-55): Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-23).
ALYAM ALYAM (Mar., v.o.): La Clef, 5° (337-90-90). parnasse-Pathé. 14\* (322-19-23).
ALYAM ALYAM (Mar., v.O.): La Clef, 5\* (337-90-90).
APOCALYPSE NOW (A., v.O.): Hautefeuille. 6\* (633-79-38): Ambassade, 8\* (359-19-08). — V.f.: Capri, 2\* (508-11-69).
AURELIA STEINER (Fr.): Le Seine, 5\* (325-95-99) H sp.
LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (Fr.): Madeleine, 8\* (742-03-13). en mat.: Athéna, 12\* (343-07-48): Studio Raspail. 14\* (320-38-98). H sp.
LES BRONZES FONT DU SKI (Fr.): Rez, 2\* (236-83-93); U.G.C Odéon, 6\* (325-71-08): Blarritz, 8\* (733-59-23): Ermitage, 8\* (359-15-71): Caméo, 9\* (246-86-44): U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (333-01-59); U.G.C. Gobelina, 13\* (336-23-44); Mistral. 14\* (359-52-31); Mistral. 14\* (320-89-52); Magic-Convention, 15\* (828-20-64).
CAMOUFLAGE (Pol., v.o.): Forum des Halles, 1\* (277-53-74), mer., dim., lun.
CHER PAPA (It., v.O.): Epéc-de-Bois, 5\* (337-57-47).
CLAIR DE FENIME (Fr.): U.G.C. Opéra, 2\* (261-50-32): Calypso, 17\* (380-30-11).
CORPS A CŒUR (Fr.): Le Seine, 5\* (325-95-99). H. sp.

COURAGE, FUYONS (Fr.): Quintette. 5° (354-35-40); Colisée, 8° (359-29-46); Français, 9° (770-33-83); Montparnasse-Pathé, 14° (222-18-23); Gaumont-Convention, 15° (828-42-27). CUL ET CHEMISE (Rt., v.o.); Marignan, 8° (339-92-82). — v.f.: ABC, 2° (236-55-54); Berlitz, 2° (742-60-33); Montparnasse-83, 6° (544-14-27); Paramount-City, 8° (225-45-76); Paramount-Bastille, 12° (343-79-17); Pauvette, 13° (331-60-74); Gaumont-Sud, 14° (331-61-16); Cambronne, 15° (734-42-96); Wepler, 18° (387-50-70); Gambetta, 20° (797-02-74). LES DEMOISELLES DE WILKO (Pol., v.o.); Studio de la Harpe, 5° (354-34-83). LA DEROBADE (Fr.) (°); U.G.O. Danton, 6° (329-42-62); Ermitage, 8° (359-15-71); Caméo, 9° (246-

Danton, 6° (329-42-62); Ermitaga, 8° (339-15-71); Caméo, 9° (246-66-44); Blenvenuë - Montparnasse, 14° (544-25-02).

66-44); Bienvenue - Montparnasse, 14º (544-25-02).

DES MORTS (Fr. -Belg.): Palais-des-Arta, 3º (272-52-98), h. spéc.

DON GIOVANNI (Fr., v.o. it.): Gaumont - Les Halles, 1º (277-49-70): Impérial. 2º (742-72-52); Hautefeuille, 6º (633-79-38); Gaumont-Rive Gauche, 6º (548-29-36); La Pagode, 7º (705-12-15); Gaumont - Champs - Elysées, 3º (359-04-67); P.I.M.-Saint-Jacques, 1º (589-58-42): Gaumont-Convention, 15º (828-42-27).

DRACULA (A., v.f.) (°): Capri, 2º (508-11-69).

DUOS SUR CANAPE (Fr.): U.G.C. Opéra, 2º (261-50-32); U.G.O. Marbeuf, 8º (225-47-19).

L'EVADE D'ALCATRAZ (A., v.o.): Elysées-Point-Show, 8º (225-67-29). V.f.: Paramount-Opéra, 9º (742-56-31).

FIN D'AUTOMNE (Jap., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6º (328-49-18); Elysées-Point-Show, 8º (225-67-29): Olympic, 1º (542-67-42).

LE GAGNANT (Fr.): Biantix, 8º (723-69-23); Miramar, 1º (223-69-23); Miramar, 1º (230-68-1); P. a. n. n. s. i. e. n. s. i. (329-82-81); I. Julliet-Beaulgrenelle, 19º (575-79-78). — v.f.: Berlitz, 2º (742-60-33); Athéna, 12º (343-67-48), en soirée: Montparnasse-Pathé, 1º (322-19-23); Cambronne, 15º (734-42-96); en soirée: Clichy-Pathé, 18º (522-37-41); Gombetta, 20º (797-02-74).

# FABIENNE THIBEAULT GAGNEE PAR LE MAL DE VIVRE.

Fabienne Thibeault, c'est "Marie Jeanne" dans Starmania. Après le spectacle, Michel Berger et Luc

Plamondon présentent aujourd'hui la version intégrale de Starmania. enregistrée en public, dans un coffret de 4 disques, avec en plus un livret de 12 pages en couleurs.

Maintenant, Starmania se joue chez yous. en complement de Program

... LE MONDE — Vendredi 21 décembre 1979 — Page 31

### **SPECTACLES**

#### **PRESSE**

GROS CALIN (Fr.): Impérial, 2° (7/2-72-52); Epés-de-Bols, 5° (337-57-47); Montparmass-23, 6° (354-14-27); Collaée, 8° (359-29-46). IA-GUERRE DES POLICES (Fr.): U.G.C. Opéra, 2° (251-50-52); Bretagne, 6° (222-57-97); U.G.C. Danton, 6° (323-42-62); Blarritz, 8° (359-42-33); Normandie, 8° (359-42-34); Care de Lyon, 12° (343-61-58); Maxéville, 9° (770-72-88); Mistral, 14° (539-52-43); Baint-Charles - Convention, 13° (579-33-60); Teroes, 17° (330-10-41). IA GUEULE DE L'AUTRE (Fr.), Gaumont Les Halles, 1° (232-56-70); Saint-Germain-Village, 5° (533-57-59); France-Elysèes, 8° (122-71-11); Concorde, 8° (359-62-62); Français, 9° (770-33-88); Faurette, 13° (331-80-74); Montparmasse-Pathé, 14° (322-19-22); Caumont-Convention, 15° (522-42-27); Victor-Bugo, 16° (727-90-73); Guebetta, 20° (787-02-74). HAIR (A., vo.): Palaie des Arts, 3° (272-62-98).

INTERIEURS (A., vo.): La Clef, 5° (337-60-90).

JACE LE MAGNIFIQUE (A.) (279-62-62).

dans Starmania.

Plamondon présentent aujourd'hui la version

intégrale de Starmania,

un livret de 12 pages en couleurs.

Maintenant, Starmania se joue chez vous.

enregistrée en public,

dans un coffret de 4 disques, avec en plus

Après le spectacle, Michel Berger et Luc

Paramount-Elysées, 8 (358-49-34); v.o. / v.f. : Paramount - Montparnesse, 14 (329-90-10); v.f. : Paramount-Opéra, 9 (742-56-31), Paramount-Opéra, 9 (742-56-31), Paramount-Opéra, 13 (707-12-28), Paramount - Orléans, 14 (540-45-91), Convention 5t-Charles, 15 (579-33-00), Passy, 16 (288-52-34), Paramount-Maillot, 17 (758-24-24), Paramount-Montmartre, 18 (606-34-25), MOLIERR (Fr.): Styr, 5 (633-68-40).

(359-42-33); Normandie, S. (339-41-18); Cambo, S. (246-44); U.G.G. Care de Lyon, 12e (343-44); U.G.G. Care de Lyon, 12e (343-44); M.S. (341-44); 14e (358-5-43); Espace (314-45); Paramount-Monumetre, 12e (653-673-69); Pernos-17 (380-10-41); A. G. (314-67-11); Control Leg. Helles, 1 = (277-45-70); Enthalism. 2e (232-36-70); Gaimont Leg. Helles, 1 = (237-45-70); Prince-Elprées, 2e (232-37-11); Concorde, 3e (339-42-32); T.-11); Concorde, 3e (339-42-32); Convention, 13e (322-42-27); Convention, 13e (322-42-27); Convention, 13e (322-42-27); Cluby-Park, 12e (322-42-36); Cluby-Park, 12e (332-36-70); Paramount-Monthalts, 12e (332-36-70); Paramo

**ETIENNE CHICOT** À LA PRÉSIDENCE Étienne Chicot, c'est "Zéro Janvier"

REGGAE SUNSPLASH.

(208-18-76).

LE SECRET DE LA BANQUISE, film américain de Don Sharp (v.o.): Boni'Mich', 5° (354-48-29); Paramount - City, 8° (225-45-76). Vf.: Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Paramount-Galarie, 13° (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10); Convention-Saint-Charles, 15° (579-33-00); Paramount-Mailliot, 17° (758-24-24); Paramount-Montparmarke, 18° (608-34-25).

Studio Cujas, 5° (334-59-23), H. LE TOUBIB (Pr.); Berlitz, 2° (742-59.

Sp. 60-33); Montparnasse 83, 6° (544-14-27); U.G.C.-Marbent, 8° (223-14-27); U.G.C.-Marbent, 8° (223-18-45).

Studio Cujas, 8° (354-89-23), H. Sp.

Sp.

LE TAMBOUE (All., v.o.) (\*):
U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-68); Balsac, 8° (561-10-60); v.o., v.f.: Vendôma, 2° (742-97-52); v.f.: Calypso,
17° (380-30-11).

LA TERRE EST PLATE (Dan.-Port.,
v. port.): Le Seine, 5° (325-85-99),
H. Sp.

TESS (Fr.-Brit., v. ang.): Hautefeuilla. 6° (633-79-38); Marigian,
8° (339-32-92); Parnassiens, 14°
(319-83-11); Broadway, 18° (52741-16); v.f.: Berlikz, 2° (742-60-33);
Gaumont les Halles, 1° (29749-70); Saint-Lazara-Pasquier, 8°
(387-35-43); Athéna, 12° (34307-88); Montparnasse-Pathá, 14°
(322-19-23); Gaumont-Convention,
18° (828-42-27).

#### LES FILMS NOUVEAUX

I COMME ICARE, film français d'Henri Verneuli: Gaumont-Les Balles, 1v. (287 - 49 - 70); Eichelleu, 2º (233 - 56 - 70); Quartier-Latin, 5º (258-84-65); Quintette, 5e (354-85-65); Quintette, 5e (354-85-63); Coliste, 3e (359-84-85); Saint-Lazare-mount-Opéra, 2º (742-56-51); Paramount-Opéra, 2º (742-56-51); Paramount-Opéra, 2º (742-56-51); Paramount-Opéra, 3º (742-56-51); Nation, 12º (343-64-71); Nation, 12º (343-64-71); Cambronne, 15º (734-42-96); Mayfair, 16º (525-27-66); Paramount-Maillot, 17º (738-24-24; Wepler, 18º (387-50-70). ARPPOET 80 CONCORDE film américain de David Lowell Bich, V.O.; U.G.O. Danton, 6e (329-42-62); Marignan, 8º (329-42-62); Marignan, 8º (329-42-62); Elysées-Cinénna, 8º (225-37-90). — V.F. : Gaumont-Les Halles, 1º (297-48-70); U.G.C. Opéra, 2º (281-50-32); Paramont-Les Lalles, 1º (297-48-70); U.G.C. Gare de Lyon, 12º (343-61-59); Fauvette, 13º (331-61-16); Magig — Convention, 15º (238-20-64); Murat, 16º (551-99-75); Clichy-Pathè, 18º (522-37-41); Secrétan, 19º (206-71-33).

16\* (651-98-75); Cilchy-Pathé, 18\* (522-37-41); Secrétan, 19\* (206-71-33). BUFFET FROID, film français de Bertrand Blier: Paramount - Mariyanz, 2\* (290-80-40); Studio Médicia, 5\* (633-25-87); Publicia - Saint - Germain, 6\* (222-72-80); Paramount-Elyséea, 8\* (720-76-23); Paramount-Opéra, 9\* (772-56-31); Max-Linder, 9\* (774-56-31); Max-Linder, 9\* (776-40-04); Paramount - Bastille, 12\* (343-79-17); Paramount-Galaxie, 13\* (580-18-03); Paramount-Montparnasse, 14\* (329-90-10); Paramount-Molicians, 14\* (540-45-91); 14-Julilet - Beaugrenelle, 15\* (575-79-79); Paramount-Mallot, 17\* (758-24-24); Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25); Becrétan, 19\* (206-34-25); Becrétan,

#### Les festivals

LA PANTHERE ROSE, Espace Caité, 14° (320-99-34); Quand la panthère rose s'en méla.
FRED ASTAIRE, v.o., Grands-Augustins, 6° (633-22-13); l'Entreprenant M. Peprov.
LES MARX BROTHERS, v.o., Nickel Booles, 5° (325-72-07); Monkey Business.
CALIBRE 28, v.o., Olympic, 14° (542-67-42); le Casse de l'onole Tom.

(542-67-42): le Casse de l'onois Tom.

FRED ASTAIRE, v.o., Action La Fayette, P. (878-80-50): En suivant la flotte.

EXPRESSIONNISME ALLEMAND, v.o., Studio Git-le-Cour. & (326-80-25): Mabuse, démon du crime.

LAUREL ET HARDY, v.o., Studio Acaccias, 17 (754-97-83). 14 h.: Sous les verrous; Au-dessous de zéro; 16 h.; Têtes de pioche; Livreurs, sachez Hvrer; 17 h. 30: En croisière; les Jotes du mariage; 19 h. 30: les Consorits; Maison de tout repos; 21 h.: la Bohémisane; les Deux vagabonds; 22 h. 30: les As d'Oxford; Drôles de locataires.

STUDIO 28, 18 (566-38-07) (v.o.): le Vampire de ces dames.

STUDIO 28, 18 (566-38-07) (v.o.): les Aventures époustou-fiantes de Tom et Jerry; 16 h. 15: les Aventures de Robin des bois-18 h. et 20 h. 15: les Petites Pagues.

PURTER PALACE CROIX-NIVERT, 15. (374

mon amour; v.s., 0 h. 15: A bout de souffle WIM WENDEES, v.o., 14-Juillet-Parnasse, 6\* (326-58-00): Au fil du temps.

DAUMBSNIL, 12\* (343-52-67), (v.o.). En alternance : le Petit Poucet; Goldorak; la Guerre des étolles (v.i.); Family Life; El Topo; Cállne st Julie vont en bateau; Lisstomania; Cul-de-sac; Swest Movie; la Vallée; l'Autre.

JACQUES TĀTI, Maillot-Palaca, 17\* (574-10-40). — En alternance: Jour de fête; Mon oncle; les Verences de M. Uviet.

un film de ROMAN **POLANSKI** 

#### En Grande-Bretagne

#### Certains journaux hésitent ou renoncent à introduire les nouvelles technologies

De notre correspondant

des ordinateurs et au système de la photocomposition. Son P.-D. G. a déclaré que les difficultés du Times et du groupe Mirror l'avalent découragé. En effet, au Times, où un matériel très moderne est en place, la négociation enire la direction et le syndicat des ouvriers de la composition (N.G.A.) a été ajournée Quant au groupe Mirror, considéré comme le plonnier en matière de technologie, il a abandonné la photocomposition pour une formule hybride associant l'ancien au nouveau procédé. Néaumoins, le Mirror, comme le Guardian, utilise le système de la transmission électronique de pages entières (fac-similé). Chaque nuit, vingt des trente-deux pages du Mirror (fac-similé). Chaque nuit, vingt des trente-deux pages du Mirror sont envoyées à Manchester, réduisant ainsi le travail des ouvriers et des journalistes dans cette ville. Le syndicat des journalistes a engagé une action judiciaire en rupture de contrat contre le Mirror. Dans tous les journaux, le N.G.A. garde Putilisation exclusive des ordinateurs, alors que les directions auralent souhaité que les journalistes et le personnel administratif des petites annonces puissent les utiliser également, dans une proportion à débattre.

La situation n'est pas mellieure

La situation n'est pas melleure dans les autres journaux. Le Daily Telegraph n'a pas encore choisi le nouveau matériel, ni négocié avec le syndicat pour la transmission en fac similé, le darmis six Financial Times utilise depuis six ans la photocomposition pour ses cours de la Bourse et sa page financière, mais n'envisage pas encore de généraliser le procédé. Le Daily Mail admet qu'il n'a absolument rien fait. Quant an groupe Murdoch, comprenant le Sun et le Neus of The World, il n'a pas encore décidé s'il allait miroduire ou non la nouvelle technologie. L'Observer va négocier avec le N.G.A. un accord sur l'utilisation de la photocomposition dont il a particulièrement besoin, étant donné la vétusté de ses linotypes, datant de plus d'un quart de siècle.

Ainsi, dans l'ensemble de la Financial Times utilise depuis six

Ainsi, dans l'ensemble de la de la presse comme indispensable à la survie des entreprises.

#### La qualité paie

Dans un autre domaine, celui de la compétition entre les journaux dits « de qualité », le Times, après onze mois de suspension, semble avoir regagné dans une proportion de 85 à 90 % le niveau de son tirage d'il y a un an et devrait même le dépasser. Selon son directeur administratif, le tirage du Times atteindra au début de l'année prochaine 320 000 exemplaires, alors qu'avant la suspension il était de 292 000. Mais les concurrents du Têmes espèrent également garder leurs nouveaux lecteurs. Ainsi, pendant la période aliant d'avril à septembre 1979, et par comparaison avec la même période de l'année dernière, le

Londres. — La presse britandique montre de plus en plus de réticences à employer les nouvelles technologies. Le groupe Express, en effet, a décide récemment de renoncer à l'introduction des ordinateurs et au système de la photocomposition. Son P.-D. G. a déclaré que les difficultés du l'adicate que les difficultés du l'ames, oû un mafériel très moderne est en place, la négociation enire le direction et le syndicat des ouvriers de la composition (N.G.A.) a été ajournée. Quant au groupe Mirror, considéré comme le phonnier en matière de technologie. Il a abandomé la photocomposition pour une formule hybride associant l'ancien au nouveau procédé. Néamoins, le Mirror, comme le Guardian, utilise le système de la transmission flectronique de passe entières un corremeriale. 678 000 à 1213 000. L'Observer envisage un gros effort de pro-motion commerciale, évalué à 550 000 livres, en vue de garder environ 300 000 lecteurs sur un total de 535 000 qu'il avait gagnés. Les milieux de la presse notent avec intérêt en tout cas la vitalité et la progression constante des journaux « de qualité ».

#### HENRI PIERRE.

• M. Guy Thomas a été nommé rédacteur en chef de la Lettre de l'Expansion, fonction qu'il de-vier prochain, en remplacement de M. Jean Boissonnat, qui de-vient directeur délégué de la pu-blication. M. Jean-Louis Servan-Schreiber en reste le directeur. Schreiber en reste le directeur.

• M. Cyrille Duval, directeur de la publicité du Figaro, a été nommé président-directeur généris de Publiprint, agence qui asassure la régie publicitaire du Figaro, de l'Auto-Journal, ainsi que de l'ensemble des publications du groupe de presse Robert Hersant.

• M. Marc Vigier, président-directeur général des sociétés des publications du Montieur, a été étu le 19 décembre vice-président du syndicat de la presse écono-mique, juridique et politique (S.P.E.J.P., sour trois ans. Rap-pelons que le président du S.P.E.J.P., siu en janvier dernier, est M. Hubert Zieseniss, directeur général et administrateur de la general et administrateur de la S.A. Groupe Expansion. Les autres membres du bureau sont M.M. Gérard Vidalenche (vice-président), Jacques Monnier (secrétaire général) et André Muller (trésorier).



LE MONDE LES BUREAUX

LE PARIS - GAUMONT LES HALLES - LE MADELEINE - ATHÉNA - CAMBRONNE - CLICHY PATHÉ LES PARNASSIENS - LES 3 VINCENNES - PARAMOUNT - MARIVAUX

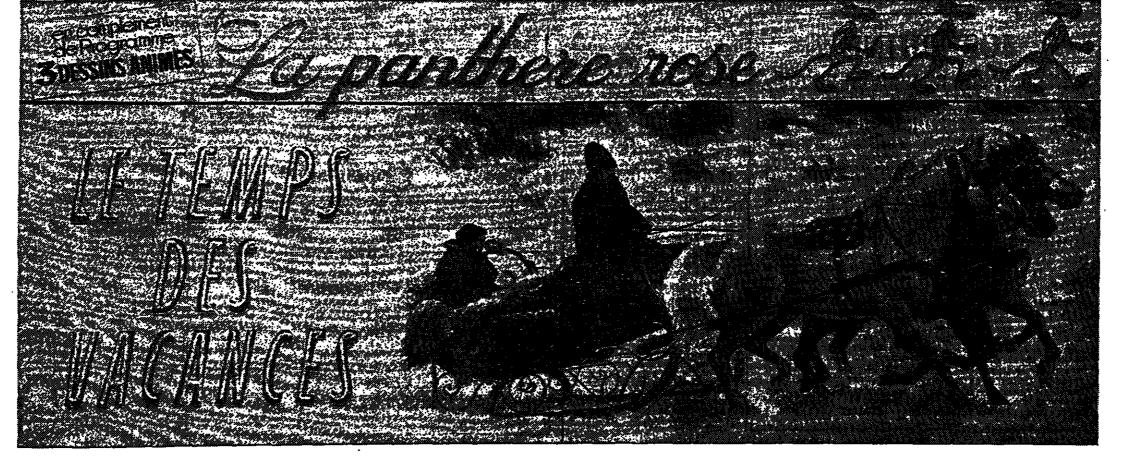

Property Control

1011

menia se joue che

### RADIO-TÉLÉVISION

#### Jeudi 20 décembre

#### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

- 18 h 35 L'ile aux entants. 18 h 55 Un jour... un enfant.
- 19 h 10 Une minute pour les femmes. Le point sur les tivrets d'épargne. 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Formations politiques.
- L'opposition (le P.S.). 20 b Journal
- 20 h 30 Feuilleton : Joséphine, ou la Comédie des' ambitions.
- 22 h 5 Cinéma (cycle Bourvil) : « les Hus-
- Film français d'A. Josté (1955), avec Bourvil, B. Büer, G. Ralli, G. Wilson, C. Matania, B. Varte, L. de Funês (N.) En 1796, pendant la première compagne de Bonaparte, deux hussards français qui ont perdu leurs chevaux metient en danger, par leurs mensonges, les habitants d'un village italien.
- italien.
  Une farce sur les malheurs et l'absurdité de la guerre, d'après une pièce qui fut un succès de la compagnie Jacques Fabbri. Une réussite dans l'humour.

#### DEUXIÈME CHAINE : A 2

18 h 30 C'est la vie.

12 h 15 Réponse à tout.

18 h 35 L'île aux enfants.

rentres ?

23 h 25 Journal.

18 h 55 Un jour... un enfant.

18 h 1F4.

13 h Journel. 13 h 35 Feuilleton : L'île au trésor.

13 in 35 retaineurs de Noël.
14 in 35 Les visiteurs de Noël.
Emission de C. Izard.
16 in Le miracle de la mine.
Téléfilm de J. Taylor, avec M. Ryan,
K. Russel, B. Babcock, D. Porter...

20 h 30 Théâtre : C'est à c'Theure-ci que tu

Comédie en trois actes de M. Pernand, réal.
T.V de 8 Defiandre, avec C. Maurier,
D. Gélin, M. Mélin, N. Bigort, S. Elect.
Un homme n'a que des problèmes avec sa
famille... Sa propre mère, qui écrit un livre
sur lui, n'a pas hésité à poser des micros
partout.

1. 25 Leures

Diffusé à l'occasion de la mise en conteur de TF 1 Bordsaux-Aquitaine, avec l'Orchestre de Bordsaux-Aquitaine, dir. Roberto Benzi, sol A. Weissenberg. Prétude pour la Genèse, de J. Charpentier;

Troisième Concerto pour piano, de Proko-flev. Symphonie nº 3 en mi bémol Rhénane, opus 97, de Schumann.

DEUXIÈME CHAINE : A 2

Magazine : Quatre salsons.

Joséphine de Beauhameis.

fine, précise, très parisienne. Et

elle ioue cela comme elle

iouait Lulu, d'ailleurs, en socié-

taire à part entière au Théâtre-

On n'y croyait pas un aeul

instant, et on s'étonnait : pour les distributions, Robert Mazoyer

est imbattable. Marie-José Nat

dans les Gens de Mogador,

Jacques Dumesnil, le patriarche

d'Au plaisir de Dieu ont tait date. Que se passait-il ? On ne

compreneit pas. On a compris

C'est en prison où elle re-

trouve son mari pour lui faire

Une scène à tout casser - Il

la trompe depuis dix ana et elle

ful en veut terriblement - que

Joséphine Lebrun — on l'appe-

lait Rose à l'époque, - donne la

mesure de aon talent. On l'ima-

ginait chatte, c'est une tigresse.

16 h 55 Exposition ; Clemenceau (au Petit

12 h 5 Passez donc me voir. 12 h 30 Feuilleton : Les amours

13 h 35 Emissions régionales. 13 h 50 Face à yous.

14 h Aulourd'hul madame. Le mensuel. h Feuilleton : Le fugitif.

Epoque,

Palais).

17 h 20 Fenêtre sur.

18 h 30 C'est la vie.

17 h 50 Récré A 2.

12 h 45 Journal.

17 h 30 Les grands prix des métiers d'art.

19 h 10 Une minute pour les femmes.
Sur la route en hiver... prudence.
19 h 20 Emissions régionales.

19 h 45 Les inconnus de 19 h 45,

- 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.
- 19 h 20 Emissions régionales.
- 19 h 45 Top club.

- 20 h 35 Opérette : Vive Oftenbach. Trois opérettes d'Offenbach : Mesdames de la Halle, Pomme d'api : Monsteur Chou-fleuri restera ches lui (en liaison avec France-Musique).
- 22 h 35 Série documentaire : L'opéra sauvage. A la recherche des temps heureux où Phomme et l'animal chantaient à l'unisson. Un des six poiets de la nouvelle tresque de Fredéric Bossif.
- 23 h 25 Journal Par P. Bossif.
  Poèmes, musiques et épocations de terres
  iointaines.

#### TROISIÈME CHAINE : FR3

- 18 h FR 3 Jounesse.
- Les amis de nos amis ; 18 h. 30, Il était une fois l'homme : « l'homme de Neanderthal ». 18 h 55 Tribune libre. Les amitiés judéo-chréttennes. 19 h 10 Journal.
- 19 h 55 Dessin anima Les aventures de Tintin : l'Affaire Tourne
- Les petits papiers de Noël : à Mulhouse.
- 20 h 25 Cinéma (Un film, un auteur) : « Hercule ». h 35 Chéma (Un film, un auteur): « Hercule ». Film français de O Rim. et A. Esway (1837), avec Fernandel, G. Moriay (N. rediffusion) Un péaheur provençal monte à Paris pour jaire la connaissance de son vrat père et, celui-ci venant de mourir. hérite du journal à gros tirage cu'il dirigeail. Sattre de la grande presse d'information partitinne. Requins contre honsétes gens, un rôle intéressant de Fernandel.

#### 22 h 10 Journal.

#### FRANCE-CULTURE

- h. 39, Feuilleton: «Consuelo, comtesse di Eudolfstadt», d'après George Sand.
   h. 30, Les progrès de la biologie et de la médecine: vaccination d'anjourd'hui et de demain.
- 20 h., Nouveau répertoire dramit ue : cles Sables mouvants », de J.-P Ametta, avec L. Bozeuffi, J.-P Marielle, S. Goffre. 22 h 38, Nuits magnétiques : Pierre Albert

#### FRANCE-MUSIQUE

- 13 h. 2, Six-Huit : Jagz-Time ; 18 h. 30, Concer Eva Vicena, clavecin (musique espagnole). 20 h., Des notes sur la guitare.
- 20 h., Des notes sur la guitare.

  29 h. 30. Vive Offenbach (en liaison svec Antenne 2) : « Mesdames de la Halle », opéra-bouffe en un acte. livret de M.-A. Lapointe, par l'Orchestre et les Chœurs de l'Opéra de Paria, dir Manuel Rosenthal, avec M. Hamel, M. Trempont, J. Lafont, C. Burles, P. Devine, M. Marimpouy, L. Pezzino, M. Porta, A. Duterire; « Pomme d'api », opérette en un acte, livret de MM. Halévy et Bisnach, avec C. Issartel, J. Lafont et L. Pezzino; « Mondeur Choufleuri », opérette bouffe en un acte, musque MM. de Saint-Rémy et Offenbach, avec J. Lafont, C. Surler, M. Trempont, M. Hamel, M.-Ch. Porta et M. Alexandre.

  22 h. 48. Ouvert la suit : La troisième Arabe.
- et M. Alezandre.

  h. 48, Ouvert la naît : La troisième école de Vienne : la Philharmonts de Vienne et ses « chefs » : « Les Noces de Figuro » (ouverture) (Mozart), avec E. Kleiber (1955) ; Symphonie « Pragus » (Mozart), avec E. Kleiber (1928) ; « Concerto n° 20 » (Mozart), plano et dir B Walter ; « Symphonie n° 4 » (Mahler) ; I h., Douces musiques.

### RELIGION

#### Le conseil œcuménique des Églises évoque les répercussions « œcuméniques immédiates » de la sanction prise par Rome contre Hans Küng

Le professeur Hans Küng 2 prononcé une conférence de qua-tre-vingt-dix minutes le 19 décembre à l'université de Tubingen, psssant outre à la sanction qui le frappe, c'est-à-dire la décla-ration de la Congrégation ro-maine pour la doctrine de la foi, selon laquelle 11 a ne peut plus etre considéré comme un théolo-gien catholique ni ne peut, en tant que tel, exercer une charge d'enseignement » (le Monde du 20 décembre).

Devant deux mille personnes Dévant della mine personnes

— étudiants, professeurs et citoyens de la ville — le théologien
suisse a redit sa détermination de
résister à la mesure romaine et
de continuer son travail théolo-

gique dans l'Eglise.
D'autre part, dans une décla-ration sans précédent, le Conseil œcuménique des Eglises (C.O.E.), organe qui regroupe à Genève la plupart des Eglises chrétiennes non catholiques, prend la défense publiquement du théologien sanc-

« La controverse, y lit-on, porte « La controverse, y lit-on, porte fondamentalement sur la question de l'autorité dans l'Eglise, qui est devenue le point le plus délicat dans les discussions théologiques occuméniques. C'est pourquoi la sanction prise contre le profes-seur Küng ne peut donc pas sim-plement être qualifiée d'affaire interne à l'Eglise catholique rointerne à l'Egliste catholique ro-maine. Elle a, au contraire, des répercussions œcuméniques immédiates.

» Déjà, en 1973, lorsque la congrégation pour la doctrine de la foi publia une « déclaration » défendant la doctrine catho» lique de l'Eglise contre certai» nes erreurs du temps présent » (mysterium ecclesiae), le secrétaire général du C.O.E. le pasteur Phülp Potter, avait déclaré dans «on rapport au comité cendans son rapport au-comité con-iral du C.O.E. : « Je regrette la » publication de cette déclaration » qui semble, de par son intention » première. limiter la recherche o première, unitair la recordine de nouvelles voies de compré-hension et d'expression de la joi et de la vie de l'Église dans le climat post-Vatican II et dans le monde en rapide mula-tion. Il va être désormais nécessaire de découvrir rusqu'où et de quelle manière nous pouvons » poursuivre ensemble les discus-» sions théologiques, qu'elles » soient bilaterales ou multilatérales. 2

» La décision prise à l'encontre du professeur Küng met en évien Grande-Bretagne, enfin, ont exprime leur « émotion », après la sanction prise contre le professeur Küng.

# Paur noire organisation

dence le besoin urgent pour le conseil œcuménique des Eglises, et, selon toute prosemblance, et, seun toute vousendance, pour les Eglises qui sont en dia-logue avec l'Eglise catholique, d'aborder ce problème fondamen-ial avec le secrétariat pour la promotion de l'unité chrétienne de la curie romaine. > Les milieux anglicans officiels

#### UN LIVRE DU PÈRE BRUCKBERGER

#### Le moine, le pape et les chrétiens

Chrétiens de droite... chrétiens de gauche..., jamais la division n'a été si apparente. Le paradoxe, chez le Père Bruckberger, c'est qu'il «vit à gauche» et « pense qu'il «vit a gauche» et « pense à droite» dans une société qui a pris des habitudes contraires. Depuis quinze ans, il vit en marge de son ordre, hors de toute hié-rarchie, aussi librement que ces prêtres contestataires qu'il abo-mine. Il est vrai que Bruck est une force de la pature un taumine. If est vial que Bruck est une force de la nature, un taureau germanique, mal fait pour supporter nos jardins à la française, et nos existences bourgeoises. C'est un irrégulier, un aventurier de Dieu — « Tu finirus sur l'échafaud », lui disait est mère — que l'on prendrait mère, — que l'on prendrait davantage au sérieux s'il s'ap-pliquait à lui-même ses propres

principes. Jusqu'ici, Bruck vaticinait dans le désert. Cestes, on voyait sou-vent aux étranges lucarnes sa soutane blanche, et on l'entendait tonner à la première page des quotidiens. Il écrivait « à Jésus-Christ », les évèques gémissalent, mais ses lettres restaient sans réponse. Cette fois, il a trouvé un interlocuteur à sa mesure, ce pape viril et Joyeux qui laisse nos révolutionnaires bouche bée. Ce pape-là, Bruck n'en doute pas. est un fils de saint Athanase, il va appeler la multitude a promise et bénie » — celle qui défend l'a héritage de ses pères » — et rejeter l'autre — celle que le Bon Dieu promet à un « juste châtiment » —, car elle est a éprise », inexcusablement, « de la nouveauté »! Bref, selon Bruck, le pape Jean-Paul ferait de Mgr Lefebvre un cardinal et rejetterait l'Eglise de France dans les ténèbres extérieures.

les ténèbres extérieures. Dans sa vigoureuse Lettre, ii ne manque pas d'arguments. Il est vral que Jean-Paul II n'est pas « timide », qu'il ne mâche pas ses mots, qu'il croit au peu-ple chrétien rassemblé, aux sacre-

ments, à la hiérarchie, au sacerments, à la nierarchie, au sacer-doce des prêtres, à la vierge Marie, et plus encore au Christ rédempteur. Vrai aussi qu'il nous a rappelés rudement à notre

devoir, n'epargnant ni les clercs ni les laïcs.

Mais il n'a jamais dit que le concile eut erné— ni que les petits et les humbles n'avaient pas droit au royaume de Dieu. Il n'a pas jeté l'anathème — comme le fait tous les jours Soljenitsyne — sur le monde moderne. Le salut qu'il

le monde moderne. Le saint qu'il appelle ce n'est pas, comme le rève Bruck, le saint «par l'épée » mais par l'amour.

Je souhaite ardemment que le peuple chrétien l'entende. A en juger par les voyages du pape, c'est déjà fait : peu importe que les plumes des cleres grincent sur le renier fittes celle de Hans le papier, fût-ce celle de Hans Kung dans le Monde! Mais je doute que le vinaigre du Père Bruckberger aide à faire accepter ce rude et salubre message.

PIERRE DE BOISDEFFRE. \* Lettre à Jean-Paul II. nans

### SPORTS

Ski

#### TROISIÈME VICTOIRE POUR MARIE-THÉRÈSE NADIG

La Suissesse Marie-Thèrèse Nadig a mis à profit la troisième descente de Coupe du monde de ski pour remporter sa troisième victoire, mercredi 19 décembre, à Zell-Am-See (Autriche). Sur un parcours très sélectif de 2 320 mètres pour 620 mètres de dénivellation, elle a devancé de 50/100 de seconde à Telégre. 50/100 de seconde la Tchéco-slovaque Jana Soltysova, septième à Val-d'Isère et troisième à Piancavallo, et surtout de 55/100 sa grande rivale autrichienne Anne-Marie Moser-Proell. Une Anne-Marie Moser-Proell. Une quatrième concurrente a terminé à moins d'une seconde. l'Américaine Cindy Nelson (88/100). Les meilleures Françaises ont été Marie Waldmaier (dix-huttième à 3 sec. 06) et Claudia Emonet (vingt-deuxième à 4 sec. 04). Danielle Debernard a chuté.

TENNIS. — Deux Français, Henri Leconte et Marie-Christine Calleja, devaient disputer, ce jeudi 20 décembre à Miami Beach (Floride), les finales de l'Orange Boul réservées aux cadets (seize ans et mains). Henri Leconte (tête de série numéro 3) a confirmé sa position en éliminant respective-ment le Sud-Africain Barry Moir. 6-1, 7-5, puis l'Américain George Bezzeny (numéro 3), 6-4, 6-4. Son adversaire en 6-4. 6-4. Son aaversus of finale est le Suédois Mats Willander (numéro 1). Marie-Christine Calleja, qui était non classée, a causé une énorme surprise en ciliminant respecti-rement et les Autocomes rement et les Américaines Penny Barg (numéro 12), 7-5, rement 6-3, et. surtout, Zina Garrison (numéro 1), 3-6, 6-4, 6-4. Cest une autre Américaine, Pamela Casale (numéro 5), qui s'est qualifiée pour la finale.

FOOTBALL - Le comité directeur de l'Association sportine Nancy-Lorraine a informé son délégué général, M. Claude Cuny, qu'il devra cesser ses fonctions a compter du 31 jan-vier prochain.



Remploir regionaux

BANQUE MARSELL

COLLABORATEUR (TREE)

femation SUP de CO, bom hegage justific aperience professionnelle conflituée, de 1966 das seveus bancaire.

ATTACHÉ DE DIRECTION

W DIRECTEUR

NIVEAU AM OU ICAM can de préterence connaiss. :

avail des melaux an feuille

applications automobile ;

comment assuré

CV Photo et prétentions à CONTESSE Publicité.
Géry 01, qui transmettra.

agglomastra de prosent à grandit de la contesse de publicité.
AGACIPOL TIMES de 1000 Oriente. Service de la contesse de la conte

Ceurs d'ovoir l'obligeance de ma à toutes les lettres gu'ils recom de l'estituer aux intéressés les d denis qui leur out été confiés.

#### 20 h 35 Feuilleton : Orient-Express. D'après P. J. Rémy, nº 2 : Jenny.

Vendredi 21 décembre

- PREMIÈRE CHAINE: TF 1 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Top club.

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres.

- L'historien, le sociologue et le romancier. Avec MM. F. Braidel (Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XV°-XVIII° siècle); P. Bourdieu (Is Distinction); M. Gallo (Une affaire intime).

  - 22 h 55 Ciné-ciub : « la Poursuite infernale ». Film américain de J. Ford (1946), avec H. Fonda, L. Darnell, V. Mature, W. Bren-nan, T. Holt, W. Bond, C. Dows (N. redif-
  - tusion).

    Pour venger un des ses frères assassinés,
    Watt Eure se fait shérif de Tombstone et
    lutte contre la bande des Clanton.

    Histoire légendaire de l'Ouest américain
    (dont a vu récemment la version de John
    Sturges avec « Réplement de comptes à
    O.E. Correl »), dont Ford a tiré un film
    d'une belle humanité et de nostalgis.

#### TROISIÈME CHAINE : FR 3

- Agias et Sidouis; Les aventures de Peter; L'anneau de la princesse Anne; 16 h. 40, Mon ami Guignol: 16 h. 55, T.V. labyrinthe; 17 h., Le révolte des filles; 17 h. 30, le grand voyage de Lolek et Boiek; 18 h. Les amis de nos amis; 18 h. 30, II était une
- 18 h 55 Tribune libre. 19 h 10 Journal.
- 19 à 20 Emissions régionales. 19 h 55 Dessin animé.
- Les aventures de Tintin : L'affaire Tour-
- 20 h Les petits papiers de Noël : à Dôle. Shadoke 20 h 35 Humour, virtuosité, sensation : le cirque
- Quelques-uns des plus spectaculaires numéros que présentent les innombrables cirques
- 21 h 35 Rue de l'Opératte : Hervé, ou l'inconna
- Florimond Bouge, dit Hervé, est l'auteur des opérates ébourifiantes dont cette cinquième énission présente divers extraits. Don Qui-chotte et Sancho Pança, c'est lui, mais aussi le Petit Faust, ou "Cell crevé : la pièrerie faite musique. 22 h 25 Journal.

h. 2. Matinales.
 h., Les chemins de la connaissance; métamorphoses de Siegfried (L'appel au combat et le tueur de dragou).

FRANCE-CULTURE

- 8 h. 32, Paysages de l'Irlande : les rois.

  8 h. 40, Echec au hasard.

  9 h. 7, Matinée des arts du spectacle.

  10 h. 45, Le texte et la marge, avec J. Soustelle 

  6 L'univers des Aztèques ».
- 11 h. 2, Avec Bobnslav Martinu dans le regard de l'amour : 12 h. 5, Agora : « L'armée dans la Révolution française, un Etat dans l'Etat », avec J.-P. Bertrand. 12 h. 45, Panorama.
- 13 h. 39. Musiques extra-européennes.

  14 h., Un livre, des voix : « le Passé antérieur »,
  d'H. Spade.

  14 h. 42. Une femme, une ville : Sarah Bernhardt.
- naru.
  15 h. 50. Contact.
  16 h., Pouvoirs de la musique:
  18 h. 30. Feuilleton : « Consuelo, comtesse de Eudolfstadt », d'après George Sand.
- 19 h. 30, Les grandes avenues de la science moderne : la lutte bactériologique.
- 23 h., Les parents d'anjourd'hui et leurs enfants, parents de démain. 21 h. 30, Black and blue : Santa Claus Blues. 22 h. 30, Nuits magnétiques : le Bel Hiver.

#### FRANCE-MUSIQUE

- 7 h., Quotidien-Musique: 8 h. 30. Klosona 9 h. 2. Le matin des musiclens : Beethoven : Autour des symphonies : «Symphonie n° 8 s, «An die ferue Geliebte », «Sonate piano et violon n° 10 », «Symphonie n° 7 ».
- 12 h., Musique de table : «Sonate pour violon-celle et piano» (Kodaly); «Valse» (Lan-ner); 12 h. 35. Jazz classique : Mister T. Jack Teagarden; 13 h., Les métiers de la musique : les enfants prodiges; 13 h. 30. Les auditeurs ont la parole.
- Les auditeurs ont la parole.

  14 h. Musiques : les chauts de la terre; 14 h. 30.
  Les enfants d'Orphée (pour les enfants de sept à neuf ans); 15 h. Fragments pour un autre chant : « la Femme au désert » (Magdalith); « Exaltation de la Sainte-Croix et Hirmi du canon » (liturgie de l'Orient) : « Chant grégorien » (Magdalith) ; « Rite arménien » (liturgis de l'Orient); 15 h. 30. Musiques 18 h. 30 Gienn Gould. 18 h. 2. Six - Huit : jazz - time (de 18 h. 2 á 18 h. 30).
- 28 h., Concert en direct de Baden : « Symphonis en ut majeur » (Dukas) ; « Lontano » (Ligeti) ; « Quaderni I, III » (Berio), par l'Orchestra symphonique du Sudwestfunk. dir. E. Bour. . 15. Onvert la nuit : 0 h. 5, Les musiciens

# Emilie: Lippy le lion; le prince et la

#### DES ENFANTS **JOSÉPHINE**

Elle a des réperties toula connaît, on l'a étudiée en droyantes, des arguments diabo-fiques, un Q.J. d'au moins 190. classe. La prunelle en coin, la démarche chaloupée, les «r» doucement escamotés. L'oiseau Même Mazoyer, qui pourtant lui souffie ses répliques, est battu des iles... Enlin, on salt à quo sur son propre terrain. elle ressemblait. Pas à Danièle A partir de là, elle eccroche, Lebrun, Excellente comédianne, On s'intéresse à son sort et on se laisse séduire à travers cette

> Impératrice, par la richesse et les soins de la réalisation. Sur ce chapitre, encore une fois, c'est aplandide. Les salons, les rues, la Convention, Robesaur le front, le prison-château où sont entermés les ci-devents, les rapports entre les citoyens Barras, Tallien et leurs dames. On y était, en plein dedans, et

image vrale ou tausse, peu

importe au tond, de la tuture

c'est le principal. Cette époque difficile, violente, compliquée, rarement bien évoquée sur les bancs de řécole, là, vous saute au nez et vous prend tout entier.

Bravo / Compliments. CLAUDE SARRAUTE.

#### UNE MOTION

● Douze enfants âgés de dix à douze ans. dont sept Français, ont été choisis pour les réponses qu'ils ont faites à la question posée le 25 novembre par Radio-France et Radio-France Internationale : « ... Que diriez-vous aux principaux dirigeants du

monde pour ventr en aide aux enjants en détresse? »
Accuellis par Mme Giscard d'Estaing à l'Elysée le 18 décembre, ils ont pris le lendemain l'avion pour New-York, on l'avec deuts autres enjaves de l'avec de douze autres enfants de l'Ecole des Nations unies, lis présente-ront leur motion au secrétariat genéral de l'ONU. Plusieurs émissions de Radio-France, Radio-France Internationale et de TF i doivent être consacrées à l'en-fance en détresse, notamment les 22 et 23 décembre (« Actualité magazine »).

● Europe 1 ouvre son antenne à l'organisation humanitaire S.O.S. enfants sans frontières pendant toute la journée de ce jeudi 30 décembre afin d'alder celle-ci à rassembler des produits d'urgence, notamment des matelas des couvertures de la farine, du lait et du sucre, destinés aux réfugiés et aux enfants cambodgiens. La station de radio devrait ensuite sur place, dans les camps thallandais et cambodgiens, suivre l'acheminement de ces se-



#### (Publicité) ~ «MALLETTE BIONIQUE 007»

L'extraordinaire mallette qui peut vous sauver la vic. Elle détecte les vapeurs d'explosifs;

- And detecto les vapeurs d'explosin;

- Vous protège contre les balles;

- Détecte les dispositifs d'écoute électroniques;

- Enregistre secrétement votre conversation pendant 6 houres;

- Immobilise un agresseur :

- Contient un émetteur caché de pistage;

- Déclenche une strêne d'alarme huriante en cas de vol.

ET ELLE RESSEMBLE A VOTRE ATTACHÉ-CASE ORDINAIRE

NI PLUS GRANDE NI PLUS GROSSE COMMUNICATIONS CONTROL SYSTEMS Ltd.

52 S. Audley St., London W 1 Augleterre. Tél. : (91) 629-0223 - (91) 235-9112. Télex : 5814799.

d'exploitation forestiere au CAMEROUN nous recherchons INGÉRIEUR DE MAINTENANCE les de trente à cuarante ans, perfect de la les les de les de les de les prendre de les les des les de les

emplois internations

OFFRES DEMPLOI DENAMOES DEMPLO

FROF. COINIEL CAPITAUX

MINICELER HINGELIES AUTOMOBILES . <del>باور</del>ور پروپ د مرسولات

A TOP 3

7260

35.00 35.00

95,00

35.06.

pre fice de la République du Chéan le comme d'un quair une connaissant le con-gade de fonctionnement et de management des gade de fonctionnement et de management des torieurs à chemilles, des comions des torius de compensors duxiliaires de la compensor de la compens forestière. gran ann annaise détails de formati

den servers, cie. en dentet de market in the latest and the LA COMPAGNIE DE L'EST-AMENTA Service du Petrotinet de Petro

Cette elasifica

ties served on

encifiés mationale on internitionale de juice public

pour lour stage de

leurs diblisse

mosts situes her.

de France leur

appels & uffre.

L'emplois ....

10.00 BACATENTE SOCIETE PAUSPORIS PLEATICKTRX atery over Departement

MORT - EXPORT Prefer to the car folias

From 10 and Autor Once brackets as a 144,62 M source see 144,62 M source see 150 personness for serious and serious ano meretsante Daetan dies Brayer eros manuscrate CVI st present sours printing a LTIP

POUR POSTE ADMINISTRATIO

& see C.T. photo, no T 17344 M. RECHE PROPERTY BY DE THE PROPERTY TOOK PARTY, and RECORD Greps financier spécialisé das l'immobilier rech.

Signature of the control of the cont VALUE AND A хретиния де д в З жа poste desiliate de la Missions de la Missions de la Missions de la Mission de la Missi

Syenes de Charles Com Contación Association of visit of a families of case

Nous prions instamment nos v

ecomonique des l'illes

on complete line

e par Rome contribute

e mape et les chét

offres d'emploi

INGENIEURS
MICROPROCESSEURS
pour développement
HARD et LOGICIEL
Tel. 525-79-29 - 522-17-21

PROFES. GÉOGRAPHIE

Tél. pour R.-V. : 266-66-62.

Sta Publicité Paris recherche

CHEF DE BUREAU

DE COMPTABILITE

Travellant sur petit ordinaleur
RUF (magnétique)
Nécessaire parfaire comaisscomptables, rapidité d'étécut,
capacités de décisions.
Psychologie adaptée au travail
de groupe. Ecrire avec CV. et
prétentions. à LAMBERT;
11, rue Berthollet, 78005 Paris,
qui transmettra.

DE FORMATION PRIVE

pour BTS de Tourisme

uelques heures de vacation par semaine - Salarié.

Tél. pour R.V.: 266-66-82

CAISSE REGIONALE
D'ASSURANCE-MALADIE
D'ILE-DE-FRANCE
recherche pour son
service de prévention des
accidents du travail

accidents du travail

DOCUMENTALISTE
possédant diplôme délivré
par Institut Universitaire
de Technologie
option documentation
ou diplôme équivalent
Salaire annuel brut de débur
48,045.05 F
Adr. lettre et C.V. dét. à :
Mme le Chef du personnel
17-19, rue de Flandre
79935 Paris Cedex 19

THATZIZZA

DE GESTION

DUT ou BTS + expérience seront offerts égalem, 8 postes de STENO et DACTYLO commerciale et billingue. Téléph, au 630-92-79, 720-72-50

(HEF COMPTABLE formation mini D.E.C.S., exper. 10 ans comptabilité solo-axonne et informatique glais bon niveau, min. 35 à.

anglais bon niveau, min, 35 a., lieu gde banileue perisienne. Rémunération selon expérience, Env. C.V., photo à SWEERTS, référence 2.089, B.P. 259, 73-024 Paris Cedex 07.
TECAFILTRES - Romainville recherche pour service ordonancement, un agent échnique de lancament, niveau III, échelon 3, expérience fabrication série southaitée. Téléphonez pour rendez-vous au : 857-07-33, POSTE 203.
Import. Entreprise ch. Attaché

POSTE 203.
Import. Entreprise ch. Attaché
de Direction pour gestion
administrative et contrôle
SUP de CO, ESSEC + DECS
100.000 + - CENAF, 297-49-5.

ORGANISME

RESPONSABLE PT ANALYSE et SULVIS ECONOMIQUES

Envoyer C.V. et photo à : Régie-Presse, nº T 017.371 M, 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

Etablissement de crédit PARIS-15" - recherche

RÉDACTEUR

REPACIFICE

syant une formation DEUG

ou licence en drokt,
ou titre équivalent,
AINSI qu'une première supér.
professionnelle acquise dens
une fonction à caractère
administratif ou juridique,
dans le secteur nobarial ou
du conseil juridique, ou de
l'immobilier.
Salaire proposé : environ
60.000 F pour le période de
stage, porté à 65.000 F agrès
cutte période.

Env. C.V., photo sous référ. P.O. nº 38.382 Contasse Publicité 20, av. de l'Opèra, Paris (1°°), qui transmattra.

3 PROGRAMMEURS

A.O.S. pour début Janvier au pont de Sévres pr

OFFRES D'EMPLOI DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER AUTOMOBILES

30,00 35,28 8,23 27,05 23,00

offres d'emploi



#### emploir internationaux

la **ligne** 51,00 12,00

35,00 35,00 35,00

#### Pour notre organisation d'exploitation forestière

au CAMEROUN nous recherchons

#### INGÉNIEUR DE MAINTENANCE

Agé de trente à quarante ans, parlant anglaisfrançais, pouvant à bref délai prendre en charge un atelier pour matériel lourd servant à l'exploitation de la concession forestière de notre filiale de la République du Cameroun.

Le candidat doit avoir une connaissance approfondie du fonctionnement et du maniement des tracteurs à chenilles, des camions Mercédès-Benz et d'autres équipements auxiliaires d'exploitation forestière.

Ecrire avec amples détails de formation et d'expériences acquises, etc. en joignant diplômes et certificate à la

#### S.A. COMPAGNIE DE L'EST-ASIATIQUE

Service du Personnel 2, Holbergsgade DK-1999 Copenhague K Danemark

IMPORTANTE SOCIETE ZTROGZKAST INTERNATIONAUX

recherche nour Décorteme IMPCRT - EXPORT

#### CADRE TECHNICO-COMMERCIAL

Minimum 10 ans expérience Connaissance de l'ITALIEN souhaitée Capable de diriger 15 personne Rémunération annuelle intéressante Situation d'avenir

Envoyer lettre manuscrite
C.V. et prétent, sous
n° 8,786 à L.T.P.
31, bd Bonne-Nouvaile
75082 PARIS CEDEX 02

LES EMPLOIS

Cette classifica-

### INTERNATIONAUX

tion permet aux sociétés nationales on internationales de faire publier pour leur siège ou leurs établissements situés hors de France leurs demplois.



9 H H H H H

1996 1996

er · Si i...

SPORTS

Superior to a graph of a fighted

145%

#### kupnoigàs siolama

#### BANQUE MARSEILLE

POUR POSTE ADMINISTRATIF

#### COLLABORATEUR (TRICE)

Sc. avec C.V., photo, nº T 17.344 M, REGIE-PRESSE, 85 bis, rus Réaumur, 75002 PARIS. qui transm.

Groupe financier specialisé dans l'immobiller rech. ATTACHÉ DE DIRECTION

diptôme E.S.C., Sc. éco., sc. po. Age min. 25 a. Expér. bancaire souhaitée, Mission : prospection et suivi de clientèle, montage et traitem. des dossiers de crédit. Poste à pourvoir sur LYON, Ecrire avec C.V. : B.H.E. B.P. 53 6/398 LYON Cedex 3. Société métalhtrolous en forte expans, fabriquant pièces grandes séries pour l'industrie automobile

entemablie
(France et export)
recherche pour son usine
de NORD DE LA FRANCE UN DIRECTEUR

NIVEAU AM OU ICAM Ayant de préférence connaiss.

— traveil des mélaux en feuille (emboutissage);

— sous-traitance automobile;
— anglais apprécié.

Logement assuré

Association d'accueil émigrés et families en cité de transit recherche

SECRÉTAIRE GAL
Apple à différent professorie NIVEAU AM ou ICAM

Ayant de préférence connaiss.:

- traveil des mélaux en feuille (embourissage) ;

- sous-traitance automobile ;

- sous-traitance automo

Le Bureau-de Recherches géologiques et minières recherche pour ses services administratis et financiers à LA SOURCE

UN JURISTE

D'AFAIRES

de niveau maîtrise ou doctorat
en droit avec formation complé-mentaire gestion (IAE, ESC).

Expérience de 3 à 5 ans dans u poste équivalent soubaité.

Alssions de courte durée France et à l'étranger.

Adresser candidature avec C.V. et prélentions à BRGM-DPEL, avenue de Concyr, B.P. 6009
45018 ORLEANS cadex.

Nous prions instrument nos annonceurs d'avoir l'obligeance de répondre à toutes les lettres qu'ils reçoivent et de restituer aux intéressés les documents qui leur out été confiés.

#### offres d'emploi

#### SOCIÉTÉ BANLIEUE OUEST

recherche pour son SERVICE ÉTUDES

#### INGÉNIEUR

A.M. on équivalent Débutant ou quelques années d'expérience. Connaissantes en thermique souhaitées.

Anglais parlá. Adr. C.V. et prétantions à n° 38.510, CONTESSE

Publicité, 20, av. de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 0L.

#### L'UNION NATIONALE DES CAISSES D'ÉPARGNE DE FRANCE recrute des

INGÉNIEURS

ATTACHÉS DE DIRECTION DÉPARTEMENT RELATIONS

INFORMATIQUES

- PROFIL RECHERCHE:
- formation supérieure ;
- connaissance des techniques informatiques;
- expérience professionnelle d'un ou deux ans dans un organisme financier de dimension nationale ayant permis d'acquérir une comnais-sance dans l'un des domaines suivants :

eartes bancaires : utilisation guichets suto-matiques ; contraintes de fabrication ; nor-malisation des échanges bancaires ;

contexte général des télétransmissions; — procédures d'échanges automatisés,

Envoyer C.V. manuscrit, photo et prétentions sous rétér. 4.905 à UNCEF. 5, rue Masseran, 75007 Paris.

Grand Groupe Industriel propose å

### 1 JEUNE INGÉNIEUR

de formation CENTRALE, A.M. LN.S.A. ou équivalent

#### ÉNERGIES NOUVELLES

Anglais indispensable
Expetriation temporaire possible.

Envoyer C.V., photo, prétentions, n° 38.476 CONTESSE Publicité, 20, av. de l'Opéra, Paris-1\*\* qui transmettra.

#### SOCIÉTÉ BANLIEUE OUEST

recherche pour diriger petite Unité de Production (120 km de Paris)

#### INGÉNIEUR

A.M., E.N.I. ou C.N.A.M. evec quelques années d'expérience.

Formation mécanician. Expérience en gestion. Aptitude au communandement.

Angleis on allemand paris indispensable.

Enrire avec C.V. et prétent. à nº 38.512, CONTESSE Publicité, 20, av. l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01, q. tr.

L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS recherche
pour son département électronique et physique

#### UN INGÉNIEUR

syant des conneissances en électronique numérique, micro-processeurs, traitement du signal, pour assurer des têches d'enseignement et de recherche. NIVRAU SOUHAITE : Doctorat d'Etat, Ingénieur

Grande Ecole. Une expérience dans l'enseignement ou dans l'industrie serait appréciée.

Envoyer C.V. détaillé avant le 11 janvier 1980 au Secrétariat Général E.N.S.T. 46, rue Barrault, 75634 PARIS CEDEX 13.

#### Mobil Oil Française

JEUNES INGÉNIEURS DIPLOMÉS FORMATION MÉCANIQUE ET MOTEURS

Libérés du service national, almant vie -active

TECHNICO-COMMERCIAUX (RÉSIDENCE PROVINCE ou PARIS) SUIVANT BESOINS DU SERVICE

Fonction comportant nombreux déplacements. Formation complémentaire assurée. Possibilité développement carrière en fonction antitudes. aptitudes.

— Expérience et Angleis appréciés.

Adresser C.V; et photo à n° 38.324 CONTESSE Publicité, 20, av. Opéra, 75040 Paris Cedex 01.

offres d'emploi

### Chef du service "retraites"

La Caisse de Retraites du Groupe des Banques Populaires recherche son futur chef du service "Retraites "

Dans le cadre d'une règlementation complexe et évolutive, il aura pour mission, appuyé sur une équipe de vingt personnes : - d'assurer l'instruction et la gestion complète des dossiers

- de veiller au versement des pensions, - de mener les relations avec les Banques Populaires, les

retraités et l'extérieur. Notre futur collaborateur aura de préférence une formation supérieure (gestion ou scientifique) et l'expérience de postes administratifs avec animation des hommes.

Les candidatures manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitæ détaillé avec photo et prétentions, sont à adresser à Monsieur CASTETS, sous référence 90.

### Banque Populare

131, avenue de Wagram - 75847 PARIS CEDEX 17

#### propositions commerciales - capitaux



Sapreco est une compagnie Séoudienne, a des projets à grande échelle dans le domaine des bâtiments (superstructure) en Arable séoudite ainsi que des projets future. Demande des sous Entrepreneurs pour executer les travaux sivantes en Arabie sécudite

- 1. Installation Electrique
- 2. Installation Sanitaire
- 3. Ventilation
- 4. Travaux interieur
- 5. autres travaux ou fournitures partiels pour bâtiments clées en main

Les compagnies interressées et capable dans ces domaines peuvent envoyer une double copie du résume de leur activité, passé et present, avec des catalogues et des documentations pour Mr. Walid Tawfik, President Général de la compagnie Sapreco ainsi que à la branche Sapreco Duesseldorf en Allemagne. Tous les correspondances et documents doivent être en Anglais ainsi qu'en Allemand.

SAPRECO Saudi Prefab & Precast Co., Ltd. Riyadh, Saudi Arabia - P.O. Box 2918 Tel.: 615 11 - FS 2017 25

SAPRECO
Saudi Prefab & Precast Co., Ltd. · German Office
D-4000 Disseldorf · Rheinbergerstt. 7
Tel.: 4347 02-06 · FS: 08 584 845

#### demandes d'emploi

J. Filie 17 a. déb. ch. empl. bur. poss. BEPC 1er deg. de compt. BEP agent administr. daci. Ecr. nº 6,42 « le Monde » Pub. 5, rue des italiens, 75427 Paris.

Pernne, 32 a., ch. empl. bur., écrit., chiffres, classem., not. dactyle, à tes partiel ou con-plet, libre début janvier. Ecr., no 6.107, « le Monde » Publicité, 5, rue des Italiens, 75/27 Paris.

DUT ou 3 ams d'expérience COBOL 18M 30/35 - MVS -CICS - DL1 Saleire 90/00 F par ao INFORMATIS SELECTION 15, r. Daubenton, F - 337-99-22 i. r. Daubenton, F - 3277-1
Centre de Recherche
Automatique informatique
racherche UN
INGINITIE GRANDE
Traitement signal images
Reconnaissance de formes
rc. av. C.v. à Adersa Gerhie
av. im.Mal. 91129 Palaissag.

Pour faire face au dévi loppement de son départament Informatique, le Société O B B O

PLUSIEURS INGÉNIEURS CCIAUX

ayant une première expérienca de la vente auprès des P.M.E. Ces postes sont à pourvoir à PARIS.

Pour un prem. contact env. C.V.

à M. ALAZARD - OBBO S.A.,

9, rue de Maubeuge, Paris-9.

Jeune Editeur universitaire
bien eppuyé, propose poste
d'avenir à :
CADRE D'EDITION
POLYVALENT
pour partager resconsabilités
directoriales, éditoriales et techniques, bonnes notions scientif,
expér-enseign. et édit., souhaitée. Possibil. escociation. Ecr.
pa T 7,360 M Régie-Presse,
35 bis, r. Résumur, 73002 Paris.

COURSIER - MI-TEMPS
(23 aus dans même maisen)
propose eises gretuit. Ecrire 1
nº 6.146, e la Monde a Publicité
5, rue des Italiens, 75427 Paris Traductrice - Secrétaire, aliem, angl., ch. situat. inféress., de préfér. avec contact clientale étrang. Mons Sculi, 32, rue de la République, 78101 Saint-Germain-en-Laye. Tél. : 451-39-00.

J. H., 27 a., célib., lib. serv. roll., maîtrise sciences et techni-ques spric. et aliment., engleis cour., ch. empl. de se branche ou autre sect. Ecr. J.-C. Hes-ing, 27, rue Louise-Bruneau, 91(20 Paleiseau, Tél. 014-17-85.

#### enseignem. APPRENDRE L'AMERICAIN

L'AMERICAN CENTER 261, be RASPAIL, PARIS-14 Tol.: 633-67-28

Tol.: 633-67-28

Tol.: 633-67-28

Cours de conversation
dans la journée et le soir.
Lyciens à partir de 15 ans.
INSCRIPTIONS IMMEDIATES
DEBUT: 7 JANVIER.
COURS PRIVES
PREPARATION AU TOEFL.
COURS FOUR ENFANTS.

#### travaux à facon

Demande ENTREPRISE. Sérieuses réfé-rances, effactue rapidement tra-vaux peinture, décoration, coor-dination tous corps d'état. -Devis grat. 368-47-84, 893-30-02.

occasions STOCK MOQUETTE

# Pure laine 50 F le m2 T.T.C. beau velours synthétique 1 24.10 F le m2 T.T.C. Téléphone : 658-81-12. automobile,

vente

5 à 7 C.V. GS PALLAS
Janvier 1978
ts métallisé, gloces teintées
re-brise teuilieté, radio-cass
15,000 km, Prbx : 25,000 F,
tous les jours après 17 h.,
ou week-end.

12 à 16 C.V. A vendre MERCEDES 280 SL, 1968, belge, int. cuir. soir, H.T., botte mécanique, peinture neuve. Tél. 899-18-55, à partir de 19 h. Vds Mercades 240 D, Janv. 79, któr. parchernin, fermet. électr. DIR. assistée, 14,000 km. Tél., après 17 heures au : 484-36-35.

diver

# 305 ef 504 79-80 Ex-TT peu roulé, Garanties, Auto Paris-15°, Tál.: 533-69-93, i3, rue Desnouettes, Paris-15°.

Coffeboreteur journal vd Renault 15 TL (avril 1978, 24,000 km.), éjat impeccable, pejmure leune, intérieur skal. Prix à débatice. Tél. : 962-78-30.

location location une PORSCHE

23, Av. de Neulily 75716 Paris (Angle Porte Maillof) Tél.: 747.77.00

ca peut se louer.

Après le tir avorté du 15 décembre, les responsables du pro-gramme Ariane ont fixé au 23 décembre la nouvelle tentative de cemons as houveste tentative de lancement de la fusée européenne depuis le centre spatial guyanais de Kourou. La mise à feu aura lieu entre 15 heures et 20 heures (heure française). Dans um com-(heure française). Dans un com-muniqué commun, l'Agence spa-tiale européenne (ESA) et le Cen-tre national d'études spatiales (CNES) précisent que le compte à rebours, « sous réserve du bon résultat des contrôles en cours », reprendra à J moins 1, soit le 22 décembre.

Le choix de ces dates, plus rap-prochées qu'on ne pensait, semble indiquer que le lanceur, en dépit du fonctionnement des moteurs de son premier étage pendant huit secondes, n'a pas trop souf-fert de sa première mise à feu. Selon les informations dont on dispose, le pas de tir et la baie de propulsion du premier étage taient en bon état. Les empen-nages et la base du carénage du lanceur présentaient des points de chauffe. Une partie de ces équipements ont été changés

De même, les capteurs de pres-sion différentiels défectueux (le Monde du 18 décembre) qui avaient fourni des informations erronées et déclenché l'arrêt des moteurs et la mise en sécurité du lenceur ont été remplacés par d'autres capteurs présentant une plage d'utilisation plus large, et capables de supporter sans dommage les surpressions locales — 100 kilogrammes par centimètre carré — qui apparaissent lors du démarrage des moteurs.

● Amarrage de Soyouz-T. .. Le vaisseau spatial inhabité Soyouz-T. lancé dimanche 16 décembre par l'Union soviétique (le Monde du 18 décembre) s'est amarré, mercredi 19 décembre à 14 h. 05 G.M.T. (15 h. 05 heure de Paris), à la station orbitale Saliout-6, indique l'agence Tass, après des corrections de trajectoires nécessaires pour le mettre sur l'orbite ad hoc.

#### Les artisans du tour d'Europe

### Trois cent mille jeunes Français à l'étranger

De notre envoyé spécial

jeunes artisans compagnons du Devoir qui, après leur tour de France, se lancent dans un tour d'Europe, qui reste à créer. Quel-ques-uns d'entre eux ont pu être

pris en charge — pour le voyage et le stage de langue — par l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) (1); les autres

sont venus par leurs propres moyens ou par l'entremise de l'Association ouvrière des compa-

gnons du Devoir, dont le centre de Bocklemind est l'antenne en

Qu'est-ce qui pousse de jeunes menuisiers, plombiers ou plâtriers français à aller travailler en Alle-magne lorsque l'on manque si cruellement d'artisans en France?

Au cours d'un récent conseil des ministres, M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse. des sports et des loisirs, a rendu compte du développement des échanges de jeunes Français avec l'étranger (« le Monde » du 30 novembre). Au total, en 1979, ce sont quelque trois cent mille jeunes qui ont pu se rendre à l'étranger aux frais de l'État, ce qui représente une charge

de 50 millions de francs. M. Soisson vient de faire un voyage en Pologne pour préparer un accord d'échange

Cologne. — Comment diable cette viellle ferme aux briques et aux tuiles noircles par l'âge a-t-elle pu subsister dans cet environnement bourdonnant d'acti-rité ? C'est que Bocklemund n'est qu'à 8 kBomètres de Cologne, et le tissu industriel se mèle étrol-tement aux lambeaux de vie agricole. A im jet de pierre, les convois de péniches montent et descen-dent le Rhin et, juste sous les fenêtres de la ferme, voitures et camions mènent une sarabande

Le « foyer des Français » de Bocklemund est à l'image de ses locaux : une présence insolite. La ferme monument du dix-huitième siècle aujourd'hui classé et en cours de restauration, est un peu une relique. Quant à ses résiper une relique. Quant à ses rési-dents — une trentaine de jeunes travailleurs français — ils repré-sentent une expérience : c'est le premier contingent de jeunes Français envoyés officiellement en Allemagne fédérale, non pas pour accomplir leurs obligations mili-taires ni suivre des études ou faire du tourisme mais nour trafaire du tourisme, mais pour tra-vailler — en général de leurs mains.

La piupart sont, en effet, de

# cruellement d'artisans en France? « Après mon tour de France. — Lyon, Angers, Troyes, Lille, Nantes, Paris, Strasbourg — j'avais e n vi e d'apprendre Panglais », explique Marcel Brun, un timide barbu de vingt-sept ans, qui a appris la menuiserie dans son pays de Savoie. Il a donc rejoint un « compagnon » en Angleterre et passé un an et demi comme menuisier dans un bourg du Kent où il était logé dans une famille. Apprendre la langue, connaître les techniques

Les compagnons du Devoir l'ont ensuite appelé pour qu'il prenne en main le centre de Cologne cette ferme abandonnée dont la chambre des métiers locale voulait d'abord faire un centre d'apprentissage pour jeunes Allemands. Arrivé en février d'apprentissage pour jeunes Allemands. Arrivé en février dernier il a feit le steue linguire. nes Allemands. Artivé en février dernier, il a fait le stage linguistique de Tübingen en juillet et il gère aujourd'hui le foyer. « Avec l'allemand. j'at du mal, avouet-il. En Angleterre, c'était plus facile, j'étais en immersion to-leur voiture — ou encore ce tailleur de pleire âgé de vingt ans, qui vient de se blesser en manipulant du marbre.

Le foyer est devenu un centre

entre jeunes Polonais et Français. Mais ce sont surtout les offices franco-allemand et francoquébécois qui offrent des structures d'accueil aux jeunes, indépendamment de toute organi-

L'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), en particulier, s'efforce de promouvoir les échanges de jeunes travailleurs en favorisant les stages « longue durée », jugés plus pro fitables que de courts séjours pendant les vacances scolaires ou universitaires.

d'attraction pour les jeunes Français qui ne sont pas com-pagnons mais qui ont été pris en charge par l'OFAJ (2). C'est le cas de Brigitte Barrière, vingt-quatre ans, kinésithérapeute di-

« J'aimai₃ l'allemand, dit-elle Mais & ne me servait à rien. » Au collège, elle avait eu une cor-respondante allemande et en 1977, elle avait fait un stage d'un mois à Kassel avec l'OFAJ. Employée dans un centre de handicapés moteurs à Meiun, elle allait suivre les cours de la chambre de commerce a pour s'entretenir ». Et puis elle a sauté le pas : en septembre 1978, elle a fait un stage linguistique en Allemagne et s'est mise à la recherche d'un travail. Elle a finalement trouvé un emploi au Centre de réhabielle avait fait un stage d'un moi un emploi au Centre de réhablun emploi au Centre de rehabl-litation de Cologne, qui fonc-tionne comme une climique uni-versitaire. Elle a, aujourd'hui, un appartement en ville et ne songe plus à rentrer en France. Le stage? Oublié. « Je ne pensais mêne plus à mon rapport a, dit-elle en admettere que se crisite. elle, en admettant que « ça aide d'être entre Français comme ici ».

Marcel Brun voudrait bien pourtant que le centre de Bock-lemind accueille aussi des Alle-mands. « Apprendre la langue, connaître les techniques », telle est sa devise. Il souhaiterait qu'au est sa devise. Il somiliterati qu'ai terme d'un stage de préparation chaque « compagnon » parie seul à la rencontre du pays. « Le jeune artisan doit constamment apprendre, dit-il. Quot de mieux qu'une formation timérante à travers l'Europe? »

ROGER CANS.

(1) OFAJ. 6, rue Casimir-Delavi-gne. 75006 Paris, tél. 354-34-04. (2) Le stage du programme « jeunes professionnels » dure neuf mois ; quatre-vingt-six Français en ont bénéficité en 1979.

Immobilier (information)

FICHIER CENTRAL DE LA CONSTRUCTION

gur toutes les constructions neuves de la COTE D'AZUA Visite des immeubles

FICHIER CENTRAL DE LA CONSTRUCTION 11, rue de Rivoli 06000 NICE TEL (93) 88.68.24

pavillons

RESIDENTIEL, 5' RER, RUEIL Gd séi., bur, 4 chbres, 2 bs, chff, cent. gaz, gar, 350 m2 de terrain, 900.000 F - 788-49-00

MAISON A VENDRE
Haut Saint-Prix (95). Sile protree. Pres foret. Proximité
ecoles, 164 m2. Saile a mangersaion, culs., bureau, terrasse;
le êtg.: s. bs, wc, 3 chbres,
grenier. Cave, gar. 2 volt.,
cour. ateller, chfl. cent. char.
319,000 F. T. 416-38-81, apr. 17 h.

RUEH R.E.R. Sejour, 5 chbre-jardin, tout contert. Prix 870.000 F. - 534-57-40.

15 km EST Jotte villa style rus-tique, construct, neuvo, séjour 40 m2, 2 chbres, cuisine, balns, jardin 450 m2, 600,000 F. Régnier, 254, av. P. Brotsoteite, 94 LE PERREUX - 324-17-63

maisons de.

campagne

Dans jolf petit village provencal, maison de pierre habit, eau, E.D.F., tt à l'égout, baiton, terrasse, 1 pces, cab toilotte, grenier amonagoable, vue dégagée, Affaire rare. Pa 15.00 cpt + 64.000. Fac. MAI IMMOBILIER (94) 77-11-34, guvert samedi et dimanche.

27 km DEAUVILLE

maison normande entièrement restaurée dans très joint vallée, 100 m2 sur 2,006 m2 terrain, habitable immédiat, 280,000 F. Tél. 16 (22) 41-61-8, le vendredi, som, et dimanche.

hôtels-partic.

NICE. Hôtel particulier, 640 m2 sur 3 niveaux dans magnifique parc 1.000 m2, quartier résiden-tiel, centre, vue mer, caractère, étégance, Prix 4.700.000 francs. Fichier Central Casstruction 11, rue de Rivoll. » NICE. Téléphone : (93) 88-68-24.

fermettes

### DÉMOGRAPHIE

#### HÉRÉDITÉ ET FÉCONDITÉ

#### Une histoire de famille...

Les démographes n'ont jamais autant analysé la fécondité que depuis qu'elle diminue. Ayant examiné sous tous ses aspecis l'évolution de la taille des familles en fonction du milleu social, du niveau culturel, de l'activité de la femme, de l'âge du mariage, l'INSEE s'est posé une question originale : la fécondité est-elle héréditaire ?

S'appuyant sur les résultats d'une enquête faite, lors du recensement de 1975, auprès de 83 000 mères de famille agées d'au moins quarante-cing ans (ayant donc terminé leur vie fécondre). M. Jean-Claude Deville apporte à la question posée des éléments de réponse curieux, voire surprenants. Première surprise : la corréla-

tion est pariaite entre le nombre d'eniants qu'a eus une mère et le nombre d'enfants qu'a sa fille. Non pas que les femmes nées dans une famille de six enfants, par exemple, alent ellesmemes tendance à avoir six enfants : le recensement de la taille des familles autour d'une sorte de modèle à deux ou trois enfants est général dans toutes les calégories de la population. Mais on constate que plus la famille dont la femme est originaire était nombreuse, plus sa descendance finale est élevée : la progression est régulière depuis les filles uniques qui ont eu en movenne 2.15 enfants iusqu'aux femmes Issues de familles d'au moins 8 enfants qui ont eu elles-mêmes 3.19 enfants.

Deuxième surprise : la taille de la famille d'origine du père a la même influence, volte légérement plus forte, que celle de son épouse. Ainsi les fils uniques ont en moyenne 2.11 enfants, les hommes issus d'une ns culq uo etneine e eb ellimei ont 3,22. Entre ces deux extrémes, la progression est aussi régulière que pour les femmes. Il est des lors moins étonnant de

non seulement s'additionnent mais se renforcent : les couples constitués de deux enfants uniques n'ont que 1,88 enfant en moyenne, mais, quand les époux viennent de familles très nombreuses, leur descendance est voisine de quatre enfants.

Demière surprise de cette átude décidément originale : le rang de naissance de la femme a une influence notable sur se nlus d'enfants que les secondes les secondes plus QUB les trol. sièmes, etc. Dans les familles de six enfants, par exemple. l'écart de fécondité entre les ainées et les demières dépasse 0,5 enfant, ce qui est considé

Quelle est la bonne explication ? Faut-il penser que la fertilité - c'est-à-dire l'aptitude à concevoir des enfants, - qui est très variable d'une femme à quement ? Si cela était, la taille des familles ne devrait pas varier aussi censiblement seion le rang de naissance de la mère. S'agit-il d'un phénomène d'imitation, les couples ayant tendance à voufoir recréer le climat famillal de l'enfance qu'ils ont vécue? Faut-il invoquer la rigidité des structures sociales qui fait que sont enfants d'agriculteurs, pres que tous les ouvriers, enfants d'ouvriers : la fécondité se eoclal ?

A vrai dire, aucune des hypothèses avancées par M. Deville Cette histoire de famille et d'hérédité va permettre de s'adonner à un nouveau jeu : « Dis-moi je te dirai combien tu en auras.

★ c La fécondité serait-elle héréditaire ? z, par Jean-Claude Deville, Economie et Statis-tique, n° 118, novembre 1979.

### L'immobilier

 appartements vente 4º arrdt.

Marais 90 m2, living 40 m2, orientation sud-ouest, 2 chb., salle de bains, cuis. - 551-44-72. PASTEYER - 266-35-84, matin l'Antiquaire en immemble AUTEUIL, atelier artiste, 7,50 m sous plafond + mezzanine, immeuble classe, tout confort Prix : 700,000 F. GARBI : 567-22-88. Près PLACE DE SYOSGES, 79 m2, séjour + 2 chbres, belle restauration,

6° amdt RUE DAUPHINE MONTPARNASSE - Unique maison particulière + jardinet, living + 3 chambres, 740.000 F. Possibilité parking. 548-58-16.

7º arrdt. TRES BEAU 5 PIECES, ft cft, asc., balcon, chore de serv.. caves - Tel. : 878-97-52.

10° arrdt. STRASBOURG-SAINT-DENIS 2 pces, ler étage sur cour Profess. lib. possible, 145.000 F Tél. : 707-87-46.

11º arrdt.

11e Faldherbe-Chaligny
2 pccs, cols., entrie, salle
d'ean, w.c., chf. Propriétaire
sur place vendred, 14 à 17 h,
samedi 10 à 15 h;
247, rue du Fg-Saint-Antoine 12° arrdt.

CHARENTON-ECOLES , P. de T., beau 4 P., e wc, 5. de bs, balc., box, 588,000 F - 346-63-85.

13° arrdt. TOLBIAC. BEAU 3 P., tt cft, 1-7 elage. Px 425.000 + 830 F mens. Viager. Tel. 266-19-00. GOBELINS - Petit logement, rez de chaussée sur cour, 80.000 F - Tél. : 707-87-46.

15° arrdt. 12, bd du MONTPARNASSE 5/square, très bei imm., cat. 2A 5 Pees principales, 11 cft, asc., px au m2: 8.760 F environ. 2, square du Croisic. Vendred, 13-18 h., samedi 10-14 heures,

CONVENTION

culs., wc, bains, imm.
de taille : 750.000 F.
de Brancien : 828-61-85.

16° arrdt. IM. immeuble classe, 12, vaste sejour avec gde ur sous plaiend, 4 chbres, sins, décoration studio service. GARBI - 567-22-88.

#### locations non meublées Offre

18° arrdt. Montmartre. 2, r. J.-Demaistre prop. vd spiend, 2 P., it cf Sur place, de 9 h. á 13 h. 19 et 22-12.

10e Part. vd 2 pièces, cuis., 5 sal. de bains, refait neuf. 140.000 F. - Tél. 833-76-16, h. b. BEL ATELIER 45 m2

Hauts-de-Seine

ASNIÈRES (92) 18-20, avenue Henri-Barbusse 150 M. GARE ASNIERES Trè PIECES - LOGGIAS. Très ensolellé, vue très éten-due. — Sur placo, vendred, dimanche, de 14 à 19 heures. Renseignements : 139-63-63. Habitable immédiatement.

COURREVOIE 3. RUE SAINT-GUILLAUME GARE ASNIERES SAINT-LAZARE 4 PIÈCES 85 m2

P. BALCONS NOUVEAU PRET PIC. Visite tous les jours sauf mardi et mercredi de 14 a 19 heures, 359-62-3 788-4-45. Habilable Immédiatement. Province

MEGEVE EMPLACEMENT MEULYE PARE
PRES CENTRE (Egilse 200 m)
Degagé Vue - Soleil - Carme
Rénovation presque terminée
Studios - 2 P. Baicons Terrasses
Chauff, et eau chaude collectifs
Vente directe constructeur
Conditions sur tarif 1979
Pour visite et dossier Pour visite et dossier <u>tél.</u> (50) 21-39-63 et (93) 30-95-74 SAVOIE LE CORBIER Bel appt 3 pièces, 300.090 F - 376-45-46.

> fonds de commerce

CARREFOUR CHATEAUDUN

JOLIE BOUTIOUE Petit loyer, 2 téléphon

Paris AIMA 4 pièces, culsine, bains, TEL., chauff, centr. 3.500 F. 261-39-35.

PARIS (15')
SANS COMMISSION
QUARTIER MONTPARNASSE
3-4 Bces, 90 m2, kyer 2.779 F
Charg. 687, park. 232 F
Tél. pour rendez-vous : 273-19-6

Dole living, ch., petit bur., office cuis., s. bns., nomb. placards, ref. nf., téi. 108 m2, 4,000 F T.T.C. 9 h à 13 h.; 561-12-18.

locations non meublées Demande\*

Paris

EMBASSY SERVICE roch.
du studio au 6 p. PARIS
et villa basilieur OUEST, Propriétaire d'rect - 265-67-77. Région parisienne

Etude cherche pour CADRES villas, pavilla, ttes bant., loyers garantis, 5.000 F maxi. 203-57-02.

locations

meublées

paris

PRES TOUR EIFFEL

SEMAINE - QUINZAINE

OB MGIS FLATOTEL soue dans STUDIO au S P., standing, 42, rue Saint-Charles, 75015 Paris - Téi. 577-54-04

locations

meublées

Demande

Paris

OFFICE INTERNATIONAL

recharche pour sa direction beaux apparts de standing 4 P. et plus - 285-11-08.

portante Ste rech. appls ublés, garanties bancaires de sociétés 503-54-90

Offre \*\*\*

LE RÉGENT En plein centre de St-Tropez de 235.000 F reste un a pieces it trois 2 pièces, de crédit possible gnoment et vonte : SONEMER

-- bureaux --

. service; . คา - dniss= rgbic วะ **281.18**,18

AVENUE

GEORGE-V
Deux apparlem, de bureaux de side exceptionnel, 120 m2, 40 m2, Parking, Tél., 727-64-37.

LOCATIONS salles, bureaux, TOUTES DOMICILIATIONS TOUS SERVICES et TELEX. Telephone: \$24-43-05.

constructions

neuves

UK PLACEMENT A L'ABRI

DE SAINT-TROPEZ

etii immeuble place des Lices,

31, rue Montgrand, 13006 Marseille, T, (91) 33-78-70. appartem. achat

URGENT, RECHERCHE
5-7 p., it conft, 6°, 16°, 17°,
rive gauche, Neurlly,
MICHEL & REYL - 265-98-05, MICHEL 6 KETE JAV. de JEAN FEUILLADE, 54, av. de La Motte-Picquet-15", 566-09-75, roch., Paris 13' et 7', pour bons cilents, appls toutes surfaces et immedibles. Paiement comptant.

terrains Part, vd terrain 2.569 m2, bát, la rest., région Normandie, 150,000 F. Urgt, Tél, 798-11-16, après 19 h. 30.

RÉG. SAINT-FLORENTIN
Tres belle FERMETTE caract.,
gd téj... cheminee rustique, poutres appar... cuis., 3 ch... s., hos,
wc., chif.. électr. ETAGE: 1 tr.,
gde chbre, boau grenier amén.,
dépend. aiten., jard. ombrande
3.000 m2. Prix 300,000 F. Cob.
BOUVRET. 27, av. Gambetta,
89 Joigny - 16 (86) 62-19-44 GROUPE NEGOFIA
rech. terrains toutes régions,
toutes superficies, pour creation
DE LOTISSEMENTS. Paiement
comptant au meilleur prix,
39, RUE DES MATHURINS,
PARIS (P) - 264-57-22.

# propriétés

BRUNOY - Résidentiel BELLE DEMEURE, dans splendide parc. Vaste réception 80 m2 + 3 chbres, s. de bains, cuis, sous-sol. Prix : 1,660,000 F -376-45-46,

villas

viagers Société spécialiste Viagers F. CRIJZ <sup>8</sup>, rue La Boétie 266-19-00 Etude gratulie, discrète

REPRODUCTION INTERDITE

# OFFICIERS MINISTÉRIELS

ET VENTES PAR ADJUDICATION

Etude de Mª LUTRAT, not., Issoudun (Indre), Adj. le samedi 26 janv. 1988, à 16 h., à la mairie d'ISSOUDUN du DOMAINE de DORNES Commune de Si-Valentin (Indre)

Vente au Palais de Justice à EVRY (91), le mardi 8 janvier 1980, à 14 h. PROPRIÉTÉ A BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91) Mise à Prix : 100.000 F S'adresser à S.C.P. HILL GRIMAL, avocat à Evry (91). 3, rue du Village, tel. 077-96-10.

Vente sur surenchere au Palais de Justice à Evry (91), 8 janvier 1980, 14 h.

BATIMENT 400 M2 au sol à usage de BUREAUX, GARAGE, logement, hangar sur terrain de 3.739 m2

A BOURAY (91) sur R.N. 449 près gare Mise à Prix : 473.000 F - S'adr. S.C.P. HIUL GRIMAL, avocais

Vente sur surenchère au Palais de Justice à Evry (91), 8 janvier 1980, 14 h. MAISON EN PIERRE A ANGERVILLE (91) 22. AVENUE DE PARIS Mise à Prix : 265.100 F S'adresser à S.C.P. FILUI GRIMAL - Tél.: 077-96-10, avocats

Vente au Palais de Justice à Paris, le lundi 7 janvier 1986, à 14 houres PAVILLON à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94) 38, avenue du Général-de-Gaulle - AVEC JARDIN MISE A PRIX: 190.000 F - S'adresser M° BRAZIER

MISE A PHIX: 130.000 F - 3 deresser m Dipagnation avocat. Paris (8°). 178, bd Haussmann; M. BOUTIER, avocat. Paris (8°). place Suint-Michel; à tous avocats près les Trib. de Gr. Inst. de Paris, Bobligny. Nanterre et Créteil; au greffe des criées du T.G.I. de Paris, au Palais de Justice à Paris, où le cahier des charges est déposé.

Cabinet de Mª Charles GIANNESINI et Claude GIANNESINI, avocats, aliées d'Azèmar à DRAGUIGNAN, (cl. (94) 58-50-50 - VENTE AUX ENCHERES sur FOLLE ENCHERE, au Palais de Justice à DRAGUIGNAN, le JEUDI 10 JANVIER 1980, à 14 b. 30, de

PLUSIEURS PARCELLES ET MAISONS sises au PLAN DE LA TOUR (VAR) lieudit Les Lions, Pétiaches et les Marce MISE A PRIX : 100.000 F Tel, aux avocats les lundis et mercredis de 10 haures à 12 haures.

se Monde -

### La « carte à me à l'heure de l'indu

L'ne douzaine de sociétés françaises et étrangeres. parmi lesquelles C.I. Honeywell Bull, Schlumberger IB.M. out repondu à mas consultation lancée conjoints onsultation fances conjuntes, ment en juillet, par la direction générale des télécommentations et un groupe de sa banques (C.I.C., C.C.F., Bred. banques Credit mutuel, Credit du Nord Banque populairel. Clos 16 30 novembre, cet appel doffres porte sur la feural d'offres porte sur terminaux points de Tente utilisant des cartes à circuits integres et memoires inno ration, du nom de la petite société française qui décient de la base de ce système thans onze pays (. le Monde : du

21 mil 19781. Grace in miniaturisation des compounts et aux nouvelles termi-mores d'assemblage des circules, me tare i memoire miègre sus more amendate integre and the cartes of the Traction | Fraction | Fraction of Fraction of Fraction of Traction of Traction of Traction of reduce dans le lecteur. encountre le vente le lecteur. encountre le lecteur. encountre le le lecteur. et le lecteur. et le lecteur. et le lecteur le le lecteur. denate de moniant contra padani a lachat et erena allaminichement la carte esta amenore du competition and allaministration à carte Innovation de carte Innovation à carte Innovation de la carte Innov Marie de la company de la comp

rus permet grace à ses systèmes distribution une sécurité dunis-sistie et cas de perte du fai-De apre batelle s'était en principe de la carte à mémoire de la carte à mémoire de la carte à mémoire des la carte à mémoire de la carte à memoire de la carte à mémoire de la carte à mémoire de la carte à mémoire de la carte à memoire de la carte de la in for et les partisans du comme to Dans ce deraite appear les commerçants sont reflect a lemps ret, avec les cardinaends banques. Le montain de that est denite immediatem nie compre du client, et cre-

retries aix Piate-Unia le name repose sur le name repose sur le name repose sur le name de résea de transmission de dense en magnétique ordinaire atris care base en février dernier. Laffrontement C.L. T. Sch

Men export

Bear et

Après les des periphèties le fortes en care à memoire etransportes le prise de la principal de la companie de l

dustice of the product of the complete of the control of the contr

Opening and a control of the control 

(Publish) RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE MINISTÈRE DE L'IMBES LOURDE SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTIONS MEET

#### SONACOME AVIS D'APPEL D'OFFRES WILL

Centre de formation, de parse et de recyclage (Guelle tional pour la réalisation d'un contre de perfection d'un contre de perfectionnement et de recreate d'accueil est de 504 postes, selon les EN MAIN ».

Dès la date de partition de la contre paiement de la somme de de d'offres sera d'offres d'offres sera d'offres d'offres sera d'offres d'offre d'offres sera disponible à

SONACOME/D.D.E. Route de Chéraga (Dély-Ibran

ITE ET FECONDINE

stoire de funile

1 10 10 10

The same and

the second second

APPENDED :

ATION IS DIVINED BY

CONTRACTOR S

- 11.000

#### **AFFAIRES**

#### La « carte à mémoire » à l'heure de l'industrialisation

Une douzaine de sociétés françaises et étrangères, parmi lesquelles CLL-Honeywell-Buil, Schlumberger et LBM, ont repondu à une consultation lancée conjointement, en juillet, par la direc-tion générale des télécommunications et un groupe de six banques (C.I.C., C.C.F., Bred, Crédit mutuel, Crédit du Nord, Banque populaire). Clos le 30 novembre, cet appel d'offres porte sur la fourniture en grande quantité de terminaux points de vente utilisant des cartes à circuits intégrés et mémoires Innovatron, du nom de la petite société française qui détient depuis 1974 les brevets de base de ce système dans onze pays («le Monde» du 22 mai 1978).

Grace à la miniaturisation des composants et aux nouvelles tech-nologies d'assemblage des circuits, cette carte à mémoire intègre sur la même surface que les cartes de crédit un microprocesseur, offrant ainsi de multiples et complexes applications. Elle peut être notamment utilisée comme moyen de palement. La banque c charge » d'un certain montant de crédit une carte, en accord avec le titulaire du compte. Introduite dans le lecteur, encore baptisé terminal point de vente, du commerçant, elle se « décharge » du montant corres-pondant à l'achat, et crédits automatiquement la carte — elle aussi à mémoire - du commercant. En outre, la carte Innovatron permet grâce à ses systèmes d'identification une sécurité quasi absolue en cas de perte ou de

Une âpre bataille s'était en-gagée ces derniers temps entre les tenants de la carte à mémoire off line et les partisans du « on-line ». Dans ce dernier sys-tème les commerçants sont reliés en temps réel avec les ordina-teurs des banques. Le montant de l'achat est débité immédiatement sur le compte du client, et cré-dité sur celui du vendeur. Déjà en service aux Etats-Unis, le comme la First National City on line repose sur la notion Bank et des réseaux mondiaux de réseau de transmission de données et l'utilisation d'une Tymshare sulvent en tout cas carte magnétique ordinaire style avec intérêt le résultat de la carte bleue. En février dernier, consultation.

#### L'affroniement C.I.I. - H.-B.-Schlumberger

Deux groupes ont, semble-t-ll pris dans ce domaine une lon-gueur d'avance, C.I.I.-Honeywell-Bull et Schlumberger. Les autres comme I.B.M., sont plutôt orien-tès sur le on line. C.I.I.-H.B. a acquis dès 1974 des brevets Innovatron à partir desquels elle a développé ses propres prototypes plus complexes. Après avoir hésité plus complexes. Apres avoir neares à se lancer dans l'aventure, la Compagnie semble vouloir main-tenant mettre les bouchées doubles. Dans deux mois elle pré-sentera officiellement ses produits et leurs applications dans le sec-teur bancaire et celui de la santé. Le groupe a l'intention de fabri-quer les lecteurs dans son usine d'Angers. Pour les cartes le sup-port plastique serait produit en sous-traftance et les mémoires et microprocesseurs achetés sur le marché mondial, à Motorola, voire pent-être aux futures usines de circuits intégrés qui doivent naître du plan composants fran-

une banque affiliée au groupe C.I.C., la Banque régionale de l'Ain, a installé des terminaux on line I.B.M. chez cinquante on line I.B.M. chez cinquante commercants de Bourg-en-Bresse et les a reliés au siège de la banque, dans cette même ville. En septembre, une caisse régionale du Crédit agricole s'est lancée dans la même aventure dans la région lyonnaise. On pouvait alors avoir l'impression que le camp du on line allait définitivement l'emporter.

L'appel d'offres conjoint de la D.G.T. et des six banques semble indiquer qu'il n'en est rien, grâce à la souplesse des cartes à mémoire qui peuvent être maintenant utilisées aussi bien avec des lecteurs off line que sur des terminanx connectés au réseau.

La consultation de la D.G.T. La consultation de la D.G.T. comprend en fait deux appels d'offres d'istincts. Le premier pour un terminal point de vente lecteur de cartes à mémoire. Le second pour un terminal on line destiné à être connecté sur le réseau de transmission de données par estimatique de la consecution de la carte de la car le réseau de transmission de données, mais utilisant la carte à mémoire comme instrument perfectionné d'identification, voire de palement. Le secrétarist d'Etat aux P.T.T. envisage, en effet, d'utiliser la carte à mémoire pour le palement des communications à partir des cabines publiques, ou pour les demandes de renseignements au futur annuaire électronique. Elle pourrait également ments au futur annuaire étec-tronique. Elle pourrait également donner accès (et effectuer le règlement) aux banques de don-nées et aux systèmes d'informa-tion comme Télétel, qui doit être mis à la disposition des particu-llers à partir du réseau téléphonique au cours des prochaines

Aux P.T.T. comme an sein de bon nombre de banques, on sou-haiterait mettre fin à la guerre de religion entre partisans des deux systèmes. La solution qui deux systèmes. La solution qui s'amorce à travers cet appel d'offres passerait donc par la mise au point d'un terminal œcuménique fonctionnant aussi hien en off qu'en on line, mais utilisant dans tous les cas la carte à mémoire. Un produit que l'on espère hen exporter. De grandes banques comme la First National City Bank et des réseaux mondiaux de transmission de données tel

Après bien des péripéties, la carte à mémoire, «innovation le souligner au ministère de l'industrie, est donc en passe d'acquérir ses lettres de noblesse. Reste à savoir qui produira les lecteurs et fabriquera les cartes.

Après avoir longtemps minimisé le rôle d'Innovatron dans son système C.LL-Honeywell-Bull semble en reconnaître aujour-d'hui l'importance. Comment interpréter sinon sa toute récente acquisition de près de 15 % du capital d'Innovatron (1) ? A terpréter sinon sa toute récente acquisition de près de 15 % du capital d'Innovatron (1) ? A moins que cette prise de participation ne vise à « contrer » cipation ne vise à « contrer » Schlumberger qui se pose en rival de C.I.I-Honeywell-Bull pour les cartes à mémoire — et a acquis depuis le début de l'année 34 % du capital d'Innovatron — en accord avec le fondateur de la société, M. Moreno qui conserve 34 %. Schlumberger de plus développe des prototypes de lecteur et de carte également à partir des brevets de base Innovatron. Moins complexe que celui de C.I.I-Honeywell-Bull, ce lecteur serait opérationnel en 1981, Fairchild, récemment racheté par Schlumberger fournissant sans doute les berger fournissant sans doute les composants électroniques. Schlum-berger contre C.I.I.-Roneywell-Bull? Une belle affiche pour une bataille qui ne fait que com-

JEAN-MICHEL QUATREPOINT.

(i) CLL a racheté 97% de la COFTP, société financière qui a pour seule activité la gestion de 15% du capital d'Ennovatron.

### La Cour des comptes s'inquiète de l'insuffisance des fonds propres des entreprises publiques et de la prolifération de leurs filiales

des comptes et de la gestion de ces entreprises. Les contrôles portent sur les exercices 1974 à 1977. Trente-sept groupes publics

Les entreprises publiques, écrit-elle, ont, pour la plupart, assez-bien résisté à la crise, maintenant notamment l'emploi dans le urs secteurs. Elles ont, comme Re-nault, accentus leurs efforts de prospection sur les marchés étrangers. « Mais ces résultats, note le rapport, n'ont évidem-

ment pu être obtenus que grâce à un effort d'investissement exceptionnel et soutenu. > Cependant, à cet effort «n'a pas correspondu une amélioration suffisante des conditions de financement de la croissance des entreprises publiques ».

#### Subventions et endettement croissants

L'autofinancement reste faible, de sorte que chacune a été conduite à recourir de plus en plus à l'emprunt, avec une propension à faire appel aux capitaux étrangers. « Ainsi, lu part des endettements extérieurs dans les encours totaux d'endettement gament du secteur public né-elle tinés à résorber les pertes accu-mulées et les charges de retraite mulées et les charges de retraite supportées par la puissance publique, après avoir plus que double entre 1973 et 1977, passant de 12,842 miliards à 27,268 miliards de francs, ont atteint en 1978 30,288 miliards de francs, ce qui, en francs constants, représente par rapport à 1973 une augmentation de près de 45 % dont les incidences financières ne sauraient être négligées. »

La Cour estime que cette situation ne peut que s'aggraver, « sauf à améliorer l'autofinancement par de nouvelles et substantielles hausses des tarifs ». Elle insiste pour que soit remédié à l'insuffisance des capitaux propres, affirmant, par litote, que, e dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas sans incoménients, encours totaux d'endettement ga-runti du secteur public a-t-elle évolué de 12.30 % à la fin de 1973 à 43.70 % en 1977. Pour cer-tains de ces emprunteurs, parmi les plus importants — entreprises industrielles (E.D.F., Charbonna-ges dest 7 a n.c.e), entreprises de transport (S.N.C.F.), Air France) ou organismes financiers (Calsse nationale des télécommunications jusqu'en 1977) — l'endettement en devises a augmenté beaucoup

en devises a augmenté beaucoup plus vite que l'endettement en Politique délibérée, certes, mais qui ne pouvait « rester sans réper-cussions sur les comptes d'exploitation b.

Sujet d'autant plus préoccupant que les contributions de toutes natures ne font pas défaut : « Les concours en capital, parjois des-

#### Filiales hétérogènes: « dénationalisation » ou « nationalisations silencieuses »

mations du rapport Bonnefous d'Il y a trois ans (le Monde du 26 octobre 1976), la Cour écrit : « L'Etat concourt à cette divera LEGAL concourt a ceste diver-sification quand il prolonge ses inierventions dans les domaines les plus variés. Ainsi lui arrive-t-il de juxtaposer de nouveaux organismes à des structures déjà existantes sans qu'aient été finis avec une précision suffi-sante les objectifs d'établisse-ments à vocations volsines, voire envisagées des jusions de nature à éliminer les doubles emplois et à réduire les frais généraux. C'est en particulier le cas, à des degrés divers, de sociétés de développement, de coopération tech-nique et d'aménagement de cer-

nique et d'aménagement de certains organismes de recherche ou d'intervention économique. »

Il en résulte certaines confucons que le rapport dénonce cette fois sans ambages : « La Cour a notamment constaté que les taux des concours financiers de certaines sociétés à leurs divisie ou sous-titules ou de filiales ou sous-filiales ou de celles-ci entre elles, et que les prix pratiquès entre les unes et les autres s'écartaient parfois du-rablement de ceux du marché et

ne serait pas sans inconvenients comple tenu des structures et des équilibres de noirs économie, de méconnaître que le recours au crédit, quelles qu'en soient les sources, ne constitue pas un fac-teur modérateur de l'inflation et

S'agissant des statuts des entreprises, la Cour des comptes solidarité financière ou commers'inquiète de la prolifération des
filiales et des sous-filiales qui ne
font qu'accroître la complexité
des statuts des entreprises, la Cour des comptes solidarité financière ou commerciale que ces groupes souhaitent
souvent faire prévaloir entre
des statuts des entreprises, la Cour des comptes solidarité financière ou commerciale que ces groupes souhaitent
souvent faire prévaloir entre
leurs activités de tels errements,
outre qu'ils jaussent, au moins
pour partie, les conditions nor outre qu'ils jaussent, au moins pour partie, les conditions nor-males de la concurrence, risquent Reprenant certaines des affir- de nuire à l'efficacité des ges-

des résultats.

> Par des modifications souvent profondes que connaissent leurs structures, à la faveur Copéra-tions diverses telles que prises de participation, apports partiels, fusions, augmentations de capital, ces groupes contribuent à accroitre Phétérogénétié du secteur industriel et commercial de l'État. Ainsi, peu après la fusion des compagnies maritimes, un échange d'actions contré des obliechange d'actions contre des obli-gations suivi d'une augmentation de capital a laissé l'État quasi-ment seul à assumer la charge de la Compagnie générale maritime, cependant que s'estompe le carac-tère d'économie mixie qui était celui des anciennes compagnies celui des unciennes compagnies regroupées; à l'inverse, certains groupes publics ont crée, par a p p o r t s partiels d'actifs, des filiales plus ou moins spécialisées, ouvertes aux capitaux privés, comme le Commissuriat à l'ènergie atomique l'a pratiqué pour la Compagnie des matières nuclèaires (COGEMA), en vue de regrouper les activités liées au combustible nucléaire, l'agence Havas pour la société EUROCOM

La Cour des comptes vient de remetire au président de la sent passés au crible sans que la Cour puisse affirmer avoir, République son premier rapport sur les entreprises publiques, faute de moyens, entièrement rempli sa mission. Elle n'en tire depuis que la loi du 22 juin 1976 l'a chargée de la vérification pas moits des conclusions qui ent treit principalement en finenpas moms des conclusions qui ont trait principalement au financement et au fonctionnement du secteur public.

> ou la société Havas-Tourisme, ou où la societé Havas-Tourisme, ou encore l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) pour la Société nationale Elj-Aquitaine (SNEA), devenue le véritable « holding » du groupe pétrolier; certaines opérations peuvent ainsi conduire à modifier représentément la répartition entre profondément la répartition entre capitaux publics et capitaux pri-rés jusqu'à ce que les frontières entre les deux secteurs en devien-nent parfois imprécises.

> Selon les cas, certains y redouteront les dangers de € nationalisations silencieuses »; un processus de dénationalisation. La Cour, pour sa part, y voit surtout l'occasion d'insister sur la triple exigence de clarté, de cohérence et, en tout état de cause, de qualité de la gestion qu'impliquent de tels enchevêtrements d'activités.

#### De nombreux points faibles dans le secteur des transports

La commission de vérification des comptes des entreprises publiques relève dans la gestion, notamment des sociétés de transport, quelques anomalies particulière-

ment criantes. AIR INTER: le président au quatre-vingt-dixième rang.

« Les charges de personnel ont évolué de manière préoccupante », note la Cour qui relève des « augmentations relatives de 24 % entre 1975 et 1976 et de 16 % entre 1978 et 1977, tandis que les effectifs moyens globaux de la compagnie ont augmenté de 8,9 % sur deux ans. La société s'est efforcée de stabiliser ses effectifs au sol; mais le coût moyen par agent a augmenté de plus de 18 % par an... Les rémunérations des personnels navigants techniques sont anormalement élevées. Elles atteignent en 1976 255 000 francs ● AIR INTER: le président au atteignent en 1976 255 000 francs pour les appointements bruts annuels moyens, soit 30 % de plus qu'en 1975. Et plus de 450,000 F,

indemnités comprises, pour les dix-huit repenus bruts les plus La limitation de l'augmentation des rémunérations les plus élevées contenue dans la loi de finances terprétée en faveur du personnel, si blen que la progression s'est poursuivie en 1977 (482 000 F pour les dix-huit premiers revenus). Le traitement du président de la Le trattement du président de la société a rétrogradé de la cinquante - deuxième à la quatre-vingt-dixième place, et celui du directeur général de la cent sizième à la cent cinquantième. » Enfin l'extension aux navigants d'air l'inter des aux navigants d'air l'inter de la cent cinquantième. d'Air Inter des avantages confé-rés à ceux d'Air France n'est pas justifiée, selon la Cour, par des conditions de travail comparables

(durée des vois, etc.). ● AIR FRANCE : des bôtels

navigant, qui réclamait le pilo-tage à trois sur les Boeing 737, n'aient pas permis de suivre ses recommandations sur l'aligne-ment aux normes étrangères et la réduction des équipages.

Concorde, la Cour doute que « l'objectif du petit équilibre puisse être atteint au cours des

D'autre part, les activités des filiales dans le secteur hôtelier se traduisent par des déficits et le Cour estime que « l'un des objectifs prioritaires de la Société des hôtels Méridien devrait être des notets meridien devrait etre de remourser des que possible les avan ces consenties par la société-mère, qui atteignaient 117 millions de francs à la fin de

• S.N.C.F.: l'échec de la res-

La Cour souhaite en particulier un « désengagement de la société nationale en matière de restauration ferroviaire». « Non seulement, estime la commission, les formules expérimentées depuis la dénonciation en 1973 du contrat de monopole avec la Compagnie des vagons-lits n'ont pas sais-jait la clientèle, mais encore la SN.C.F. a da verser aux diffé-rents exploitants des subventions dont le total annuel a été de l'ordre de 50 millions de francs.»

• R.A.T.P.: cent millions pour la carte orange.

e L'évolution javorable du tra-fic (+ 19,3 %), ainsi que l'aug-mentation des tarifs, auraient entraîné, note la cour, une progres-sion plus accentuée des recettes directes, si l'introduction de la carte orange n'avait sensiblement rèduit la recette moyenne par déficitaires.

La Cour regrette notamment a été évaluée à 100 millions de que les exigences du personnel francs en 1976 par la Régie.

Après la signature de l'accord Renault-Volvo

#### Les syndicats du groupe suédois réagissent positivement

Volvo, en Suède et aux Pays-Bas.

M. Ekerblad, responsable syndical
de l'usine de Göteborg, a estimé
que cet accord était « postif »,
précisait cependant : « Nous
n'acceptons cette alliance qu'à
condition que Volvo demeure
une entreprise suédoise. » Aux
Pays-Bas, où Volvo produit quelque 100 000 voitures par an, la
Rédération néerlandaise des syndicats a réagi également de façon
positive, assurant qu'elle suivra positire, assurant qu'elle suivra cependant d' « un cel critique les effets de cette coopération en ce qui concerne les intérêts néerlandais ».

Mercredi 13 décembre à Genève, au cours de la conférence de presse qui a suivi la signature de l'accord, M. Bernard Vernier-Peillez, P.-D.G. de Renault a assuré que Volvo était une entreprise saine qui « n'avatt aucun besoin de sauvetage ». Refusait de donner des détails sur les projets industriels communs aux deux groupes, il a précisé qu' « un certain nombre d'organes, au début, seront essentiellement produits en France, d'autres ouvertures étant possibles dans quelques années ». Il a annoncé que la conversion des emprunts obligataires souscrits par prints obligataires souscrits par Renault-Holding dès le 31 dé-cembre 1979, qui permettra de porter la participation de Renault à 15 % puis à 20 %, se ferait en deux étapes : en juin 1981, puis entre juin 1985 et juin 1986.

Interrogé sur les négociations entamées par la Régle avec British Leyland, il a déclaré : «

« Du fatt de la nouvelle orientation de la stratègie [du groupe d'ordre d'intérêt national. »

L'annonce de la signature d'un accord de coopération entre Renault et Volvo (le Monde du 20 décembre) a été accueille avec satisfaction par l'ensemble du personnel et les syndicats de Volvo, en Suède et aux Pays-Bas.

M' Ekerblad responsable aundical Renault Accentance BV n'avait pers les firmes japonaises, les conversations se trouvent au point mort. » M. Peer Gyllenhammar, P.-D.G. de Volvo, a. de son côté, affirmé que le coût de la participation de Volvo dans Renault Acceptance B.V. n'avait pas encore été fixé. Volvo ne détenant pour l'heure qu'une ∉ option ».

#### LE P.C.F. APPHLE A LA POURSUITE DU COMBAT CONTRE LE DÉMANTÈLEMENT DE LA SIDÉRURGIE

M. Philippe Herzog, membre du bureau politique du P.C.F., a tenu, mardi 18 décembre, avec les responsables fédéraux et plusieurs parlementaires communistes des régions sidérurgiques, une conféregions sinerurgiques, une come-rence de presse su coms de laquelle il a affirmé que « l'enjeu essentisi » du combat mené par le P.C.F. et la C.G.T. contre le démantèlement de la sidérurgie demeure d'actualité.

M. Herzog a rappelé les « objec-tifs de lutte » proposés par le parti communiste aux travailleurs parti communiste aux travailleurs de la sidérurgie, en particulier le maintien de la production d'acter, le développement de ses utilisations et l'aménagement des conditions de travail. M. Gustave Ansart, député du Nord, a dénoncé, de son côté, les achais d'acters à l'étranger, alors qu'ils pourraient. être moduits en pourraient être produits en France et fl a déclaré : « Pro-duire français n'est pas un mot d'ordre nationaliste, c'est un mot

#### – (Publicité) –

#### REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LOURDE

SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES SONACOME

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Centre de formation, de perfectionnement et de recyclage (Guelma).

SONACOME lance un appel d'offres international pour la réalisation d'un centre de formation, de perfectionnement et de recyclage dont la capacité d'accueil est de 504 postes, selon la formule « CLÉ EN MAIN >.

Dès la date de parution du présent avis et contre paiement de la somme de deux cents dinars (200 DA) le cahier des charges relatif à cet appei d'offres sera disponible à :

SONACOME/D.D.E. Route de Chéraga (Dély-Ibrahim)

#### Histoire d'œuts

sont-ils trais? Apparemment, la situation est simple. Le qualificatit frais est délini par la réglementation communautaire, le principal critère retenu étant la hauteur de la poche à air de l'Ϟt. Plus l'œut vieillit, plus elle est Importente, L'œut qui flotte dans une casserolle d'eau est

Mais on an apprend de belles dans une lettre que le service de le répression des traudes a adressée récomment au président febricents de pâtes alimentaires de France. Une enquête effectuée par ce service a, en etiet, permis de constater que des produits dits « aux ceute frais » étaient en réalité fabriqués partois à partir d'œuts en coquille non triés provenant de centres d'emballage non agréés, partois d'« ovo-produits » pasteur-risés, partois félés ou cassés ou sales, ou de catégorie B, provenant de producteurs ou de centres d'emballages en infraction.

Aussi l'auteur de la lettre rappelie-t-li que seuls les œute de catégorie A ou « œute frels », cassés à l'intérieur de l'établis-sement de tabrication peuvent entrar dans la préparation de « pâtes alimentaires aux ceuts trais ». Ce qui semblait aller de soi. - Toutefois, ajoute-t-li, des pâtes alimentaires fabriquées avec

des ovo-produïts ilquides, préparés exclusivement à partir d'œuis trais de catégorie A pasteurisés, livrés dans les vingtquatre heures, maintenus à une température égale ou supérieure à 3°C et utilisés dans un délai très court, pourront être dénommėes ceuis frais. > C'est ici que le Père Lustucru

se fache. L'hororable maison,

crese en 1880, ne fabrique que das pâtes aux ceuts trais depuis plus de cinquante ens. Elle a mis en place une organisation avicole intégrée complète qui livre à ses usines quelque quatre-vingt-dix-hult millions d'œuts par an. Salon M. Bruno Cartier-Millon, pour le consommateur, l'adjectif trala va perdre sa algnification al on l'accorde à un produït issu d'une casserie et pasteurisé. Meis, surtout, ajoute-t-li, le fabricant qui achètera des ovo-produits pasteurisés « ne pourra famais avoir la garantie absolue de la qualité des œufs frais qui auront 616 utilisés ». « Des œufs félés, des œufs souillés, des œufs clairs couvée, des reuts sans corrille. auront pu passer sans qu'il ne le

Autrement dit, pour le Père Lustucru, l'interprétation du service des fraudes représente un préjudice commercial certain. Il teneit à le faire savoir. C'est felt, — J.-G.

### LES SOMBRES PRONOSTICS DE L'O.C.D.E.

#### Croissance à peu près nulle l'an prochain

Actuellament, le monde occidental compterait 16,7 millions de personnes sans travail. Pour la seule C.E.E., il y avait, seion l'Office européen des statistiques, 6,06 millions de chômeurs fin novembre (6,03 millions fin octobre; 6,07 millions un an plus tôt), solt 5,6 % de la popu-

Ces prévisions délà sombres ne tiennent compte que des effets « mécaniques » de la hausse des prix du pétrole, mais non des équences psychologiques sur la confiance des industriels et des consommateurs. Elles ne prennent pour cause - l'évolution du marché pétrolier, notamment le niveau de la bles, les toutes dernières estimations apportent néanmoins un éclairage dont les différents gouver pourraient que se soucler.

demeurant, de profondes différences salon les pays. Voici pour les principaux d'entre eux ce que préen novembre, les experts de l'O.C.D.E. Ceux-cl considérent que chaque hausse de 10 % du prix du pétrole importé augmente jusqu'à un demi point le taux d'inflation des pays clients et rédult d'environ le taux de croissance de

■ Etats-Unis : l'économie américaine subirait une récession de 1,25 % en 1980, après avoir enregistré une croissance de 2% en

Le Monde

Numéro de décembre LA C.G.T.

LE MEXIQUE

Abonnement un an (dix numéros) : 35 P

1979. Depuis 1973, ce serait la troisième année de croissance négative (- 1,3 % en 1974, - 1 % en 1975). Les prix américains à la consommation augmenteralent de 9.5 %. tandis que le chômage pourrait atteindre 7,5% de la population active (5.6 % en 1979). En revanche, la balance des paiements courants enregistrerait un excédent de 9.6 milliarde de dollars, au lieu d'un déficit de 2,6 milliards cette année.

● Japon : le taux de croissance nippon serait le plus élevé des pays grands industriels, atteignant 4,7 %, en recul toutefols par rapport aux 6 % enregistrés en 1979. La hausse situant à 7.2%, au lieu de 3.2% cette année, alors que le chômage serait ramene à environ 2 % de la population active. Le déficit nippon des palements courants s'aggraverait, pour s'élever à 8,7 milliards de dollars au lieu de 7,5 milliards.

■ Allemagne tédérale : la croissance de l'économie ouest-allemande diminuerait pratiquement de moitié, revenant de 4,2 % en 1979 à 2,2 % (ce qui resterait néanmoins un des taux les plus forts des « grands » de l'O.C.D.E.). La hausse des prix à la consommation s'aggraverait quelque peu, se situant à 5 % au lieu de 4,5 %, tandis que la situation de l'emploi se dégraderait (3.7 % de chômeurs au (leu de 3 %). Le déficit de la balance des palements courants se creuseralt, s'établissant à 5 milliards de dollars contre 1 milliard.

• Grande-Bretagne: la stagnation actuelle de l'économie britannique se transformerait en récession, le P.N.B. diminuant de 2%, après avoir augmenté de 0.5 % cette année. La hausse des prix à la consommation s'élèveralt à 15,5 %, tandis que le taux de chômage se situerait à 6,7 %. En revanche, la balance courante se solderait par un excédent de 500 millions de dollars, après avoir enregistré un déficit de 5,4 milliards

• Italie : la croissance serait inférieure de moitié à celle enregistrée en 1979, s'établissant à 2 % seulement L'inflation garderait un sythme rapide, soit 16.5 %, alors que la distreralt un excédent de 5.5 milliards de dollars au lieu de 6,3 cette année.

• France : elle connaîtralt en 1980 un raientissement de la crois-

3 % en 1979). Accompagné d'une sensible aggravation du chômage el de l'inflation. Selon cette prévision qui elle aussi na tient pae compte des derniers relévements des prix du pétrole, le chômage pourrait atteindre 6,75 % de la population active au second semestre 1980 et la hausse des prix (1) 11,5 1/4. La production production industrielle française s'accroîtrait de 2 % en 1930, les Drogresseraient de 5.25 % ceux du secteur privé resteraient pratiquement au même niveau. La balance commerciale française accuserait un déficit de 4,7 milliards de dollars et le déficit des palements courants français se situeralt à 1,5 milliard de dollars. - M. B.

(1) Les prévisions de hausse des prix présentées ici proviennant de calculs faits par l'O.C.D.E. à partir d'indices de prix « implicites » à la consommation, qui retiennant, pour chaque poste de dépense, des pondérations très dissamblables de celles qui sont utilisées dans les indices nationaux de prix de détail dont se servent notamment les syndicats pour leurs revendications salariales ou les consommateurs pour avoir une servent notamment les syndicats pour leurs revendications salariales ou les consommateurs pour avoir une idée de l'évolution du coût de la vie. Ces différences s'expliquent par leur utilisation : ce qui intéresse de prix implicites est, par exemple. une mesura des volumes consommés et, d'une façon générale, la possibilité de raisonner en termes macro-économiques dans des concepts de comptabilité nationale. Les prix de détail pour l'ensemble de l'O.C.D.E., mesurés au niveau des consommateurs (comme le fait en France l'INSEE), ont augmenté de 7.9 % en 1978, d'environ 11,5 % cette annés et devraient progresser de 12,5 % en 1980; l'indice des prix implicites de l'O.C.D.E. donne, lui, pour ces trois années, respectivement 6,8 %, 8 % et 9,25 %. On voit que les écarts sont considérables. Il en est de même pour les chiffres indiqués ict, s'agis-sant des autres pays les indices de prix implicites cous-estimant largement ce que sera la hausse au nivezu ment ce que sera la hansse au niveau des consommateurs.

• Le projet d'avis sur la conjoncture économique au second semestre 1979 présente au Conseil économique et social par M. Jac-ques Meraud (le Monde du 15 décembre) à recevilli, le mercredi 19 décembre, 141 voix favocredi 19 décembre, 141 voix favo-rables sur 168 votants. Les 11 représentants de la C.G.T. ont voté contre. Il y a eu 16 absten-tions (14 C.F.D.T., 1 activité di-verse, 1 personnalité représentant l'outre-mer zone francs).

### Les oubliés

Quelles que epient les menaces qui pesent sur l'Occident, les pays du tiers-monde seront les plus touchés, l'an prochain, par la hausse des prix du pétrole. Démunis pour la plupart d'énergie, ils vont se trouver dans l'obligation d'acheter plus cher le a brut - dont lis ont besoin, alors que le ralentis ment de la croissance des nations industrielles freinera leurs exportations et exercera une pression à la baisse sur les cours des produits de bass. Compte tenu d'une hausse des prix des produits manufacturés qu'ils importent, les pays en nent vont sans subir une sensible dégradation de leurs termes de l'échange, is CNUCED, de 96 en 1973 (base 100 en 1970) à 86 en 1978. dont l'indice a déjà fléchi, selon

Dans les calculs effecturés fin novembre, avant les hausses des prix du pétrole et la réunion de Caracas, les experts de ro.c.p.e. estimalent le déficit commercial probable de ces pays en 1980 à 80 miniards de dollars contre 45 milliards en 1979 (35 milliards en 1978 et 25 milliards on 1977). Leurs exportations se situeraient, l'an prochain, à 210 milliards (+ 3 % en volume, contre + 10 % en 1978) et leurs importations à 270 milliards de dollars. Les seuls achats de pétrole avalent représenté environ 20 milliards en 1978 : les hausses récentes des prix entraîneralent pour un même volume un gonflement annual de 15 milliards de leur facture énergétique.

Frappès directement par les décisions de l'OPEP - et quel que soit le montant de l'aide consentie par celle-ci, selon des

LE MONDE

met chaque jour à la disposition de ses Jecteurs des rubriques d'Annences lummobilières

Your y trouverer peut-etre

n'est évidemment pas exclu. les pays prolétaires le seront indirectement par la faiblesse de la demande des nations nanties. Ainsi, selon l'O.C.D.E., à toute baisse d'un point du taux de croissance des pays Industriels correspond une diminution de 2 milliards de dollars des exportations du tiers-monde. Sans négilger l'hydre du protectionnisme. En tout état de cause, le déficit à venir des pays en développement, même s'il est Inférieur à celui de 1975 en pourcentage des recettes d'exportation (30 % contre 40 %), ne pourra être supporté que par le recours aux emprunts extérieurs et donnera naissance à un ralentissement assez net des importations au cours de la seconde

#### De profondes disparités

Un tel tableau recouvre de profondes disparités selon les pays. Certains disposent d'un peu de pétrole; d'autres assurent en partie leurs besoins à l'aide de leurs propres ressources. D'aucuns bénficient de réservas en devises non négligeables (dont le montant s'est globalement accru de 40 milliards de dollars ces dernières années) ou peuvent recourir à des sources extérieures de financement, officielles ou commerciales. Ce sont en fait les pays plus faible revenu qui seront les plus trappés, même si, pour le reste du groupe, le recyclage des pétrodollars peut s'avérer plus difficile, certaines banques rencontrant, estiment les spécialistes du château de la Muette, des limites à une saine gestion des fonds.

Les pays les plus pauvres font figure de pions que se disputent

les puissances. D'un côté, centains veulent, quitte à augmenter les crédits qui leur sont consencidental pour le plus grand profit des affaires. D'autres ne tiennent pas à perdre leurs voix nales. Ainsi toute initiative peut apparaître e u s p e c t e, qu'elle

Il manque une sorte de cour suprême du développement, libre de toute attache. La commiss internationale qu'à présidée l'enétait chargée de réfléchir au destin des pays démunis, aurait pu jouer un rôle à ce sujet: elle semble avoir été victime d'une sorte de timidité di.

Dans son rapport, qui devrait être rendu public au début de 1980, la commission proposera la création d'un nouveau fonde international d'alde au tiersmonde. financé par les pays Industriels - y comorts ceux de l'Est - en fonction de leur richesse (un prélèvement sur les dépenses d'armement n'est pas exclu comme recommandation). Elie suggérera aussi la réunion d'un sommet d'une vingtaine de dirigeants mondiaux sur les relations Nord-Sud. En attendant, l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de tenir, du 25 soût au 5 septembre 1980, à New-York, une session extraorélevé », qui marquera le lancement de « négociations globales continues sur la coopération économique internationale pour ie développement ». On se souvient de la recherche, vaine jusqu'ici, d'un - nouvel ordre

MICHEL BOYER.

menta l'orne d'expression des controls iss entreprises qui de lans iss entreprises qui de mainte déclare. M. Alain mais serviu re penéral adjoint à l'orde des sanctions à bries et durs la nacigation seux, le racré de l'aute manuel et de la la language de l'aute en deput et de lagement, et le repression des opinions plantelles et ciriques à Almension de la gresse &

la réforme de l'A.N.P.E.

NE RÉACTION DES SYNDICATS

projet de réforme de projet examiné mercreti in projet examiné mercreti in projet en conseil des missembre en conseil des missembre succió de syndicate des syndicates de la capacidad de l'Agence dont presonnel de l'Agence dont presonnel de l'Agence dont presonnel de l'agence dont projet en contrare en lancé un proportion de la gretie a partout cal prese partout cal prese partout cal prese partout cal prese de la gretie de la greti

la C.G.T. cont ince un de contrere contrere contrere contrere de la grande de la gr

as organisations, un tes dis-participation of auto-participation of the participation of the recommendation of the participation of t

la de la constant de

remarkant reciament secretaries sur la secretaries servite sur la secretaries de CNPF, estime le son doit le CNPF, estime le son de placement — per la réson de placement — per la remarkant services en la service de placement — per la service de placement — per la service de la serv

Imision de placament — per-ser aix entreprises e de ren-se un consertation approfon-se un consertation approfon-de are l'agence.

Per M. Choland, président de accomission sociale de l'organisation.

Por M. Choterd, président de commission sociale de l'orga-commission sociale de l'orga-patrolle la réduce se patrolle de réduce se patrolle entre les offret le métalles s'emploi e et à l'amborr le confictation de la commission de la commissio

melanti sociation des

FAITS

et CHIFFRES

La C.G.T. denonce

Apple Property

(Dr. Called Lands of the Control of

gistes con de Desirie Gior Installati Gi

restricted for courts and courts and courts and court for court fo

Prance, publique et la ri-

LOCUE

sommer ies enun — La musi de la Compagnia gi-mie des esux (sept mille mis, dont deux mille — en morelle ranner avec la direcson, a suspenio mercredi 19 de-cembre, il arre déclenchée de 13 décendre l'outefois, desias lattente de l'ordisions e de las art de l'employent, les employes en réticle de ne plus utilisée les réticles personnels en éplacement et d'applique?

Ericiement : les consignes de STREEMENT 'es consignes de seutil L'intermaticale (C.G.T.)
CFD.T. P.O. et Autonomes) rétime me intermatic de vie chère è 90 P par 100 s. une prime de mine sociale, la retraite à commité cinq ans pour les autonomes est en service artif et l'annémation des conditions de seun-

O Un directeur d'entreprise

Ten par ses ouvriers. — Poetr

Flesser contre l'affichage

Inal action de l'inspection du

Inal — des noms de cent qua
ringt-quinze ouvriers qu'i

smient être licenciés prochaine
in une centaine d'ouvriers de

Société industrielle de Roche
Ses (SIR), qui emploie six cent

un-ringt-deux personnes à

anon (Ardèche), ont reterin

is ses bureaux le directeur,

is lominque Martinat, jusqu'a

rier aurait accepté de renon
ra l'encrement des « cas

quante à cinquante-cinq aus
can le cinquante-cinq aus
is licenciements avaient été

a genérale de la SIR, qui

inque des caravanes Caravelair,

mi est contrôlée à 90 % par

circult younais.

Manufrance : le plan de recuracut se déroule comme
curacut se déroule comme
curacut se déroule comme
curacut se conseil d'adminizcuracut se conseil d'adminizcuracut se conseil d'adminizcuracut se sui siège social à
curacute de l'évolution de Pentrecuracut de l'évolution de Pentrecuracut se faisait conformécuracut plan initial ». Il a autocuracut se pour autore
curacut action naires ». — (Corcuracut action naires ». — (Cor-

Le M.R.G. et les syndicats.

Le M.R.G. et les syndicats.

Le syndicats et associations.

Movement des radicaux de sansations qu'il va avec les comments qu'il va avec les comments localement de nou-les incomments d'actions sociales et les cus locaux, et s'eus locaux, et s'eus locaux, et la similations et habitants ».

Tap-Air Portugal Tap-Air Portugal: fin de la comte, les techniciens de la compai ont mis fin le 20 décembre de la comla mouvement de grève, qui s'apparait depuis une semaine la obtenu des augmentations de la compagnié. Ils dete et certains avantages fis-

certains avantages fis-

LES BUREAUX

#### RÉPUBLIQUE TUNISIENNE RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX

(SO.N.E.D.E.) 23, rae Jawaher-Lel-Nehra - Montflury - TUNIS

### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Alimentation en eau potable de Ghomrassen-Tataouine

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux lance un appel d'offres international pour la fourniture, transport, montage et essais des équipements bydro-mécaniques, électromécaniques et électriques nécessaires à l'exploitation des stations de reprise de GORDHAB et HARBOUB.

Cet appel d'offres comprend deux lots :

LOT Nº 1 : Fourniture et montage de :

• 3 groupes électropompe à axe horizontal 36 1/s à 93 m;

• 2 groupes électropompe à axe horizontal 17 l/s à 188 m;

• 2 groupes électropompe à axe horizontal 34 l/s à 163 m; • 3 moteurs Diesel de secours ;

 Accessoires hydrauliques et électriques. LOT Nº 2: Postes de transformation MT/BT

• 1 transformateur de puissance 315 KVA -

30.000 220 - 380 V : I transformateur de puissance 500 KVA -

30.000/2620 - 380 V;

Les appareillages électriques.

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre d'un projet partiellement financé par la K.F.W. de la République Fédérale d'Allemagne.

Les entreprises qualifiées qui désirent participer à cet appel d'offres pourront se procurer le dossier d'appel d'offres auprès de la SO.N.E.D.E. (Service Marchés) contre paiement de la somme de cinquante dinars tunisiens (50 DN).

Les offres devront parvenir à la SO.N.E.D.E. sous plis recommandés avec accusé de réception ou être remises contre reçu au plus tard le 28-2-80 à 10 heures au 23, rue Jawaher-Lel-Nehru, Montfleury,

L'ouverture des plis aura liep le même jour à

#### MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LOURDE

SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES SONACOME

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Centre de formation, de perfectionnement et de recyclage (Chelghoum-Laïd) SONACOME lance un appel d'offres international pour la réalisation d'un centre de formation,

de perfectionnement et de recyclage dont la capacité totale d'accueil est de 504 postes, selon la formule « CLÉ EN MAIN ». Dès la date de parution du présent avis et

contre la somme de deux cents dinars (200 DA) le cahier des charges relatif à cet appel d'offres sera

SONACOME/D.D.E. Route de Chéraga (Dély-Ibrahim)

REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE LOURDE

(Publicité)

SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES SONACOME

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Centre de formation, de perfectionnement et de recyclage (Bordi-Menaïel). SONACOME lance un appel d'offres interna-

tional pour la réalisation d'un centre de formation, de perfectionnement et de recyclage dont la capacité totale d'accueil est de 1.008 postes selon la formule « CLE EN MAIN ».

Dès la date de parution du présent avis, et contre paiement de la somme de deux cents dinars (200 DA) le cahier des charges relatif à cet appel d'offres sera disponible à :

SONACOME/D.D.E. Route de Chéraga (Dély-Ibrahim)

#### La détérioration des comptes extérieurs du Japon se poursuit

#### Un net redressement est probable en 1980

Japon continue d'être défici-taire. En novembre, le désé-céléreront également dans les quilibre entre les importa-tions (a 5 milliande de dellars) (+ 7.8 % contre + 5.5 % en tions 19.5 milliards de dollars). et les exportations (8,4 milliards de dollars) a atteint le niveau record de 1,2 milliard de dollars. En novembre 1978, la balance commerciale avait été largement équilibrée (+ 1,4 mil-

liard de dollars).

En un mois, les achais ont augmenté de 5.8 %, mais les ventes ont diminué de 3.8 %. En un an (novembre 1979 comparé à novembre 1978) les importations ont augmenté de 43 %, alors que les exportations stagnaient presque (+3 %). Actuellement, pour les onze premiers mois de l'année. l'excédent de la balance commerciale n'est que de 1.5 milliard de dollars. Il suffirait donc d'un nouveau — et liard de dollars). de 1.5 milliard de dollars. Il sulfiralt donc d'un nouveau — et important — déséquilibre en décembre pour que le commerce extérieur du Japon solt déficitaire en 1979. Ce qui serait un résultat tout à fait extraordinaire après les énormes excèdents energistres les années précèdentes, et que les pays industrialisés (les Etats-Unis et la C.E.E...) reprochaient si fort à Tokyo.

La formidable détérioration des comptes extérieurs du Japon est encore plus nette quand on analyse l'évolution de la balance des paiements courants. Après le

nnalyse l'évolution de la balance des paiements courants. Après le déficit de 2.2 milliards de dollars enregistré en novembre (1), le déséquilibre atteint 8 milliards de dollars pour les onze premiers mois de l'année. En 1978, pendant la même période, l'excédent de la balance des paiements courants atteignait 15 milliards de dollars.

Attendre

le début de l'année

Il faudra probablement attendre les premiers mois de 1980 pour voir les échanges commerciaux se rééquilibrer, sous l'influence de plusieurs facteurs. D'une part la forte depréciation du yen depuis la fin de 1978 va rendre les produits japonais beaucoup plus compétitifs et cela d'autant plus que les coûts unitaires de main-d'œuvre ont baissé au Japon en 1979 (— 2 %) alors qu'ils ont augmenté de presque 6 % en moyenne dans les pays industrialisés (+ 7,5 % aux Etats-Unis, + 1,7 % en R.F.A., + 9,5 % en France. + 14 % en Grande-Bretagne. + 12 % en Italie...). Les coûts unitaires de main-d'œuvre pourment d'après les prévisions de l'après les prévisions de l'après les prévisions de l'OCOPE. le début de l'année raient — d'après les prévisions de l'O.C.D.E. — s'accroître sen-siblement en 1980 au Japon (+ 4.5 %) sous l'effet de hausses salariales accélérées (+ 10,5 %)

Le commerce extérieur du contre + 8,5 % en 1979). Mais

D'autre part, les importations devraient se ralentir considérable-ment en raison du ralentissement de la demande intérieure : affaide la demande intérieure : affai-blissement de la consommation privée (+3,2 % en 1980 contre +5 % en 1979), raientissement des investissements (+4,5 % après + 10,2 % en 1979). De même l'accélération des prix étrangers aura-t-elle tendance à frainer les importations

freiner les importations.

Tous comptes faits, les exportations augmenteraient en 1980 de 11.2 %, après avoir baissé de 1.5 % cette année, alors que les importations importations ne progresseralent que de 4 %, après s'être gonflèes de 12 %. Ainsi, au déficit du commerce extérieur enregistré au second semestre 1979 succèderait un excédent qui croitrait progres-sivement : + 650 millions de dollars au premier semestre 1980, + 3 milliards de dollars au se-cond semestre. La balance des paiements courants s'améliore-rait elel aussi, mais elle reste-rait elle aussi, mais elle resterait elle aussi, mals elle reste-9 milliards de dollars l'année prochaine.

ALAIN VERNHOLES.

(I) Contre un excédent de 65 mll-lions en novembre 1978.

De département américain du commerce a révisé en légère baisse son estimation de l'augmentation du produit national brut pour le troisième trimestre de 1979. Finalement la progression du P.N.B. n'a été que de 3.1 °C. au lleu de 3.5 évalué précédemment. Le P.N.B. n'avait, au premier trimestre, augmenté que premier trimestre, augmenté que de 1.1 %; au second trimestre, il avait diminué de 2,3 %.—

FORMATION PERMANENTE Techniciens Mainise Cadres moy COMPTABILITÉ GESTION DES STOCKS en 10 semaines ; le SAMEDI début des cours et travaux prat. 12 JANVIER 1980

#### La réforme de l'A.N.P.E.

#### VIVE REACTION DES SYNDICATS

lės

100

10 mm

111 

2.72 化自己分离毒

Section 1988  ILE projet de réforme de l'ANPE, examiné mercredi 19 décembre en conseil des ministres, a suscité une vive réaction de la part des syndicats du personnel de l'Agence, dont trois, la C.G.T., la C.F.D.T. et Force ouvrière, ont lancé un appel à la grève « partout où c'est possible » pour empêcher que les mesures envisagées sur la modification du statut de l'Agence ne soient appliquées.

Ces syndicats contestent le bien-fondé de la réforme, notamment la décision de donner un caractère tripartite à la gestion de l'Agence : employeurs, syndicats, pouvoirs publica. Selon les trois organisations, un tel dispositif conduit à « une fintervention prédominants du patronat ». Ils redoutent que l'Agence ne soit désormais en concurrence avec les bureaux de placement privés.

Inquiets également sur le sort des quelque 3 000 salariés de l'Agence, les syndicats réclament des « engagements écrits sur la garantie de l'emploi ».

l'Agence, les syndicats réclament des « engagements écrits sur la garantie de l'emploi ». De son côté, le C.N.P.F. estime que la réforme — qui privilégie la mission de placement — permettra aux entreprises « de réaliser une concertation approfondie » avec l'Agence.

Pour M. Chotard, président de la commission sociale de l'organisme patronal, la réforme contribuera également à réduire les inadaptations entra les offres et les demandes d'emploi » et à « améliorer la participation des parienaires sociaux à la lutte contre le chômage ».

#### **FAITS** *ET CHIFFRES*

● La C.G.T. dénonce les La C.G.T. dénonce les atteintes aux libertés syndicales des cadres. — C'est plus généralement la liberté d'expression des cadres dans les entreprises qui set réprimée, déclare M. Alain Obadia, secrétaire général adjoint de l'UGICT-C.G.T. Cette organisation lance un appel national pour « la levée des sanctions à Novatome et dans la novigation aérienne, le recpet de l'indépendance d'esprit et de juje dance d'esprit et de juje de le levée de la levée de le levée de la levée

● Suspension\_de la grève\_à la Compagnis des eaux — Le personnel de la Compagnie générale des eaux (sept mille salariés, dont deux mille en région parisienne), après une nouvelle rencontre avec la direcnonveile rencontre avec la direc-tion, a suspendu, mercredi 19 dé-cembre, la grève déclenchée le 13 décembre. Toutefois, dans l'attente de « précisions » de la part de l'employeur, les employés ont décidé de ne plus utiliser leurs véhicules personnels en déplace ment et d'appiquer « strictement » les consignes de « strictement » les consignes de sécurité. L'intersyndicale (C.G.T., C.F.D.T., F.O. et Autonomes) réclame une indemnité de vie chère de 400 F par mois, une prime de rentrée scolaire, la retraite à cinquante-cinq ans pour les agents en service actif et l'amélioration des conditions de sécu-

 Un directeur d'entreprise retenu par ses ouvriers. — Pour protester contre l'affichage — avant l'accord de l'inspection du travall — des noms de cent quatravall — des noms de cent qua-tre-vingt-quinze ouvriers q u i devraient être licenciés prochaîne-ment, une centaine d'ouvriers de la Société industrielle de Roche-bonne (SIR), qui emploie six cent quatre-vingt-deux personnes à Tournon (Ardèche), ont retenu dans ses bureaux le directeur. dans ses bureaux le directeur,
M. Dominique Martinet, jusqu'à
18 heures. Selon les syndicats, ce
dernier aurait accepté de renoncer au licenciement des « cas
sociaux » et d'ouvriers âgés de
cinquante à cinquante-cinq ans.
Ces licenciements avaient été
demandés « en raison de la mauraisa comioneture » per le direcvalse conjoncture » par la direc-tion générale de la SIR, qui fabrique des caravanes Caravelair et qui est contrôlée à 90 % par le Crédit lyonnais.

● Manufrance : le pian de re-dressement se déroule comme prévu. — Le conseil d'adminis-tration de la Société nouvelle Manufrance, réuni mercredi 19 décembre au siège social à Saint-Etienne, « a pris connais-sance de l'évolution de l'entre-prise et il a constaté que le redressement se faisait conformé-ment au plan initial ». Il a auto-risé le P.-D.G. « à poursuivre les négociations avec d'éventuels nouveaux actionnaires ». — (Cornouveaux actionnaires ». — (Cor-

Le M.R.G. et les syndicats. Faisant le hilan de ses rencontres avec les syndicats et associations, le Mouvement des radicaux de gauche annonce qu'il va, avec les organisations qui le souhaitent, expérimenter localement de nouvelles formes d'actions sociales et économiques, permettant d'associer élus locaux, élus syndicaux, associations et habitants ».

Tap-Air Portugal: fin de la grève. Les techniciens de la compagnie portugaise Tap-Air Portugal ont mis fin le 20 décembre à leur mouvement de grève, qui immobilisait depuis une semaine les appareils de la compagnie. Ils ont obtenu des augmentations de salaire et certains avantages fiscaux. — (A.F.P.)

#### Après l'échec des négociations

#### L'OCCUPATION CONTINUE A USINOR - DENAIN

(De notre correspondant.) (De notre correspondant.)

Lille.—Après l'échec des négociations à Paris (le Monde du 20 décembre), les ouvriers d'Usinor-Denain ont décidé de continuer l'occupation de leur entreprise, commencée il y a plus de trois semaines. Le marcredi 19 décembre, quelque 200 aldérurgistes ont défilé dans les rues de Denain (Nord). Après le communiqué de la C.G.T. protestant contre une «brutale exaction pomuniqué de la C.G.T. protestant contre une « brutals exaction policière » visant des femmes et des enfants de sidérurgistes ainsi que des journalistes en activité, lors de la manifestation qui s'est déroulée le même jour à Paris, la préfecture de police indique notamment que « l'intervention des gardiens, qui étaient en tenue normale avec képi, s'est bornée à repousser sur le trottoir un groupe d'une cinquantaine de personnes interrompant la cir-

personnes interrompant la cir-culation ».

La C.G.T. et le parti commu-niste s'efforcent d'organiser une campagne de solidarité à travers les usines de la région du Nord.

#### Elections prud'homales : résultats définitifs

|                                                                                   | TOTAL G                                        | ENERAL                                                  | SUSGES                                          |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| SALARIES                                                                          | Voix                                           | %                                                       | Nombre<br>sur 6 993                             | %                                                       |  |
| Inscrits Exprimés C.G.T. C.F.D.T. F.O. C.F.T.C. C.G.C. Alliance Divers            | 1 811 093<br>1 351 367<br>568 731              | 42,26<br>23,21<br>17,32<br>7,13<br>5,24<br>2,36<br>0,79 | 2 914<br>1 845<br>1 382<br>226<br>582<br>28     | 39,75<br>26,38<br>18,61<br>3,23<br>8,32<br>6,48<br>1,28 |  |
| EMPLOYEURS Inscrits Exprimés U.P.E.P. (*) U.N.A.P.L. (**) S.N.P.M.L. (***) Divers | 911 098<br>4 <b>0</b> 9 <b>4</b> 15<br>375 234 | 91,65<br>2,49<br>2,01<br>3,85                           | Total<br>sur 6 859<br>6 462<br>95<br>181<br>261 | 94,21<br>1,38<br>1,47<br>2,93                           |  |

(\*) Union patronale pour les élections prud'homales (liste regroupant le C.N.P.F., les P.M.E. et souvent les professions libérale (\*\*) Union nationale des associations des professions libérale (\*\*\*) Syndicat national de la petite et moyenne industrie.

# ÉTRAVE SERVICE TÉLEX / PARIS 2 345.21.62

#### RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

Département de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges

### **ENQUÊTE**

sur une demande de concession de forces hydrauliques, avec déclaration d'utilité publique, pour l'aménagement d'une chute dite de Vieux-Pré sur le ruisseau de Vieux-Pré et la rivière la Plaine dans les départements

de Meurthe-ei-Moselle et des Vosges ARRÊTE

Le Préfet des WEURTHE-ET-MOSELLE. Officier de la Légion d'Honneur;
Le Préfet des VOSGES, Officier de la Légion d'Honneur;
VU la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
VU la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique;
VU la loi du 8 avril 1946 sur la maliconalisation du gas et de l'électricité;
VU le décret modifié du 20 juin 1960 fixant la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation;
VU la demande présentée le 28 février 1979, par laquelle Electricité de France, service national, sollicite une concession de forres hydrauliques avec déclaration d'utilité publique, pour l'aménagement d'une chute dite de Vieux-Pré sur la ruisseau de Vieux-Pré et la rivière la Piaine, entre un réservoir à créer à la cote de relanue 386 K.G.F., un bessin sur la Plaine à la cote 310,50 N.G.F. et la restitution à la Flaine à 1200 mètres en amont du confluent avec le ruisseau de Vieux-Pré;
VU la décision du Ministre de l'Industrie en date du 23 novembre 1979, autorisant la mise à l'emquête de la demande susvisée et désignant le Préfet du département de Meurtheet-Moselle pour centraliser les résultats de l'enquête;
VU le rapport du Directeur Interdépartemental de l'Industrie, Région Lorraine, en date du 28 novembre 1979 et l'avant-projet présenté par Electricité de France, service national, à l'appui de sa demande de concession avec déclaration d'utilité publique;

ARTICLE 1s. — Une enquête est ouverte sur l'avant-projet présenté par Electricité de France, service national, à l'appui d'une demande de concession, avec déciaration d'utilité publique, pour l'aménagement d'une chute dite de Vieux-Fré, sur le ruisseau de Vieux-Fré et la rivière la Plaina, entre un réservoir à créer sur le ruisseau de Vieux-Fre, octe de retemme 30.50 N.G.F. et la restitution à la Flaine à environ 1.200 mètres à l'amont du condinant avec le ruisseau de Vieux-Fre.

A cet effet, un dossier définissant cet avant-projet restera déposé à la Préfecture du département de Meurine-et-Moselle pendant deux mois, du 17 décembre 1979 inclus au 19 février 1980 inclus, pour être communiqué, sans déplacement, pendant estre période, de 9 haures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, aux personnes, qui voudront en prandre counsissance.

Commissione.

Un registre à fauillets non mobiles, coté et paraphé par la Président de la Commission d'Enquête, sens ouvert, pendant le même temps et au même lieu, pour recevoir aux heures de-dessus indiquées les observations aunquelles pourrs donner lieu l'avant-projet dont il s'agit.

ARTICLE 2 — Pendant le même temps, dans les communes et-après indiquees, le dossier susvisée resters également déposé et un registre subsidiaire à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Maire, sens ouvert pour recevoir, aux heures d'ouverture de la Mairie, les observations auxquelles pourra donner lieu l'avant-projet. A l'expiration du délai d'anquête, le registre subsidiaire sers clos et signé par le Maire. Ce magistrat y apposers une mention certifiant qu'il a été déposé, ainsi que le dossier d'enquête, deux les comittions prescrites par le présent arrêté, puis l'adressers immédiatement su Préfet de son Département avec ledit dossier.

Se l'agrant qu'il a été déposé, ainsi que le dossier d'enquête, dans les conditions prescrites par le présent arrêté, puis l'adressera immédiatement su Prétet de son Département avec ladit dossier.

Lêre des communes :

— Département de Meurine-et-Moselle : BADONVILLER, REUFMAISONS, PEKONNE, PIERRE-PERDER :

— Département des Vorges : CELLES-SUE-FLAIRE, RAON-L'ETAPE, ARTICLE 2. — Le Président de la Commission d'Enquête, composée comme il est dit à l'article 5 di-après, recevra en personne les observations du public à la Préfecture les 14-15, 18, 19 février 1980, de 10 heures à 12 heures, saile 203 à NANCY.

La Commission d'Enquête se reunita à la Préfecture de Meurine-et-Moselle, le 28 février 1980, et procédera aux opérations indiquées par l'article 13 du déres du 20 juin 1980.

Le Président de la Commission d'Enquête transmistra le dossier, avec ses conclusions, à la Préfecture du département de Meurine-et-Moselle, Ces opérations, dont îl est dressé procés-verbal, devront être terminées dans le désai de 30 jours à compter de l'expliration du dédard de opusite fité à l'article premier du présent arrêté.

ARTICLE 4 — Le Con-91 Genéral du département de Meurine-et-Moselle, le Conseil Général du département des Vosses sont invités à délibère, en conformité de l'article 14 du décret du 20 juin 1980, tant sur l'atilité de l'entreprise que sur les restres en eau, en force ou en energie, prévues à l'article 10, siriémement de la loi du 16 octobre 1919, au profit des services publice du des entreprises et groupements agricoles d'utilité de l'entreprise que sur les coste loi.

Le procés-verbal de sa délibération devra être dressé dans le délin de deux mois à dater de la communication du dossier ou, au plus tant, su cours de la plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire du Conseil Général.

Paure par le Conseil Général de faire connaître son avis dans les délais et-dessus midiquées, il sers considéré comme acquiseque des la Chambre d'Agriculture, demenuant Perune par le Conseil Général de l'anquête ern compasée

sa communa.

Un avis au public fatant conneître l'ouverture de l'enquête sars publié en caractères apparents, huit jours en moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans les truis journaux locaux sujvants :

— « la Liberté de l'Est »,
— « le Républicain Lorrain ».

— « le Républicain Lorrain ».

Les estre estre estre est confir publié deux les dans journaux netioneux sujvants :

- e l'Est Républicain Lorrain ».

- e le Bépublicain Lorrain ».

Ledit avis sers, en outre, publié dans les daux journaux nationaux sulvants :

- e le Monde »,

- e le Figaro ».

ARTICLE 7. — Amplistion du présent arrêté sam adressée, pour valoir noutication à :

- M. le Sous-Préiet de LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle);

- M. le Sous-Préiet de SAINT-DIR (Vosges);

- Mil. les Mairies des communes énoncées à l'article 2;

- M. le Président du Couseil Général du département de Meurthe-et-Moselle;

- M. le Président du Couseil Général du département de Meurthe-et-Moselle;

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle;

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de SAINT-DIE;

- M. le Président de la Chambre d'Agriculture de Meurthe-et-Moselle;

- M. le Président de la Chambre des Métiers du département de Meurthe-et-Moselle;

- M. le Président de la Chambre des Métiers du département de Meurthe-et-Moselle;

- M. le Président de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages des Vosges;

- M. le Président de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages des Vosges;

- M. le Directeur Inverdépartemental de l'Industrie, Région Lorraine;

- M. le Directeur Inverdépartemental de l'Industrie, Région Lorraine;

- M. le Directeur Inverdépartemental de l'Industrie, Région Lorraine;

- M. le Directeur de la Région d'Equipément Alpes Lique Rectricité de France, 2, rue Cutelin, 6217 LYON CEDEX.

Fait à NANCY le 7 décembre 1979.

Pait à NANCY le 7 décembre 1979. Le Préfet des Vosges,

#### **Aux Ftats-Unis**

#### M. David Rockefeller quitte la direction de la Chase Manhattan Bank

M. David Rockefeller a annon-cé, le mercredi 19 décembre, qu'il allait abandonner la direction générale de la Chase Manhattan Bank, troisième établissement bancaire des Etais-Unis, après la Bank of America et la Citi-bank. Il sera remplacé par M. Willard Butcher, actuel direc-teur

M. Rockefeller gardera la présidence du conseil d'administration de la banque jusqu'en avril
1981, dépassant ainai l'âge de la
retraite à la Chase, soirante-cinq
ans, qu'il attendra le 1° juin
1980. En quittant, alors, un poste
de 400 000 dollars par an (1 milllon 600 000 francs environ).
M. David Rockefeller, le plus
jenne des cinq frères qui héritèrent de l'immense fortune de
leur grand-père, John D. Rockefeller, fondateur de la Standard
Oil (actuellement Exxon), mettra
un terme à une carrière bancaire
remarquable, et parfois agitée.
Très active sur les marchés internationaux, la Chase Manhattan
est notamment la banque de la

nationaux, la Chase Manhattan est notamment la banque de la famille Pahlevi, et M. David Rockefeller a été, on le sait, le principal artisan du séjour médical du chah aux Etats-Unis avant son départ pour Panama.

M. Rockefeller est connu, d'autre part, pour avoir fondé, en 1973, avec M. Zbigniew Brzezinski (actuellement conseiller de politique étrangère de M. Carter),

Moulinez au Mezique.

Alfa, premier groupe privé industriel mexicain, et Moulinez viennent de créer une filiale commune. Baptisée Vistar, elle doit fabriquer et assembler des appareils Moulinez dans une usine qui doit être construite en Moul qui doit être construite au Mexi-

la Commission tr'ilatérale, qui a pour but de rapprocher les vues des trois « alliés » du monde développé: les États-Unis, l'Europe et le Japon.

Il est le frère de M. Nelson Rockefeller, ancien gouverneur de l'Etat de New-York, ancien vice - président des États - Unis, mort en janvier dernier.

#### LES PAYS-BAS UN « PARADIS FISCAL » POUR LES BELGES

Les Pays-Bas, nouveau e paradis fiscal » pour les capitaux belges, auraient accueill près de 60 milliards de francs belges (8.7 milliards de francs français), de juillet à septembre, déclare-t-on à à septembre, déclare-t-on à Bruxelles dans les milieux hancaires. De janvier à juin, le montant des capitaux belges évadés aux Pays-Bes n'avait été que d'environ 17 milliards de francs belges (2,5 milliards de francs rancois) apparent en de même. çais), apprend-on de même

Cette é volution, jugée sérieuse en Belgique, a provoqué récemment une démarche spéciale du ministre belge des finances, M. Geston Geens, auprès de son colliègue néerlandais. Les banques néerlandaises offrent, en 
effet, des taux d'intérêts sensthiement supérieurs à ceux proposés par les établissements financiers belges.

#### LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| !                                                  |                   |                                                 | ·                                                                   |                                                                       |                                                                          |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| i                                                  | COURS             | DU JOUR                                         | UN MOIS                                                             | DEUX MOIS                                                             | . SIX MOIS                                                               |
|                                                    | + 595             | + haut                                          | Rep. + ou Dép. —                                                    | Rep. + Ou Dép                                                         | Rep + on Dép                                                             |
| \$ EU<br>\$ cas<br>Yes (108).                      | 3,4448            | 4,0660<br>3,4550<br>1,7935                      | - 100 - 68<br>- 75 - 48<br>+ 20 + 70                                | - 180 - 120<br>- 125 - 75<br>+ 85 + 130                               | - 380 270<br>190 100<br>+ 280 + 375                                      |
| OM<br>Florin<br>F.B. (160) .<br>F.S<br>L. (1600) . | 14,3780<br>2,5180 | 2,3486<br>2,1265<br>14,4280<br>2,5315<br>5,0220 | + 50 + 85<br>- 65 - 38<br>- 340 - 125<br>+ 115 + 159<br>- 490 - 268 | + 125 + 165<br>- 80 - 30<br>- 790 - 345<br>+ 240 + 280<br>- 820 - 525 | + 460 + 535<br>- 30 + 70<br>- 1460 - 599<br>+ 785 + 885<br>- 1700 - 1260 |

#### **TAUX DES EURO-MONNAIES**

| 1 | i <del></del>                                |                                    |                                    |                               |                   |
|---|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ı | DM 85/8<br>8 EU 93/16                        | 9 9/16 14 1/2                      | 9 3/8   8 7/8<br>14 7/8   14 1/2   | 91/4   87/16<br>147/8   143/8 | 8 13/16<br>14 3/4 |
| l | Florin 14 1/2<br>F.B. (190) 9 3/4<br>F.S 1/4 | 15 1/2   14 3/8<br>12 1/4   13 3/4 | 15 1/8   13 3/4<br>14 1/4   14 1/4 | 14 1/2   12 1/8<br>15   14    | 12 7/8<br>14 3/4  |
| I | L (1990). 153/4                              | 3/4 5 3/4<br>17 1/4 18 3/4         | 61/8 57/8<br>221/4 183/4           | 61/8   57/8<br>221/4   153/4  | 6 1/4<br>19 1/4   |
| Į | L. (1 000). 15 3/4<br>E                      | 16 1/4   16 3/8                    | 17 1/8 15 3/8                      | 17 1/8 16 3/8                 | 17 1/8            |

Nous donnous ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises tels qu'ils étaient indiqués en fin de matinée par une grande banque de la place.



### Pour Noël, offrez-lui plutöt un Hewlett-Packard.

Pour le collège, les préparatoires, l'université, voici une nouvelle idée de cadeaus Ên un clin d'œi. Il effectue: les quatre opérations, les fonctions trigonométriques, les exponentielles, les

303 F.A 双 报 珠 建 8888 器 题 题 题 2 2 3 3 5

rectangulaires/polaires.
Il est également équipé
de plusieurs mémoires et
vérifle de lui-même son

Alors, pour Noël, offrez

Vous trouverez les calculateurs scientifiques série E Ide 295 F à 565 F\*I chez:

PARIS 5°-RÈGLE A CALCUL 65-67, bd Saint-Germain-Tél.: 325.68.88

PARIS 9°-L.P.S. BUREAU 46, rue Laffitte-Tél.: 878.26.45

**VERSAILLES-RUAT** 

26, avenue de Saint-Cloud-Tél.: 953.69.53





- A.

4.4

Ce grand contrat, qui est le quatrième de cette envergure depuis 1970, permettra à l'industrie française du matériei ferrovisire de porter à vingt-cinq mille wagons le total des fournitures réalisées vers la R.D.A.

Il confirme les relations étroites et permanentes de cotte industrie, activement représentée par le G.I.E.-Norfer et les Chemins de fer de la R.D.A., qui sont devenus les principaux clients de l'exportation françaises de matériel marchandises.

LA SOFIREM EN 1979

Malgré la crise, qui freine le déve-loppement des investissements indus-triels, l'activité de la SOFIREM — Société linancière pour favoriser l'in-dustrialisation des régions minières, — fillale du groupe C.d.F., progresse régulièrement, sinsi qu'en témoigne le nombre de dossiers d'affaires nou-veiles acceptées par son conseil d'administration:

1975, 1; 1976, 5; 1977, 8; 1978, 22; Les interventions autorisées en 1979 correspondent à un engagement financier de 25.2 millions de francs et à un programme de création de 1708 emplois. Elles concernent essentiellement

0 - BLISEM

L'assemblée générale des actionnaires, réunie le 19 décembre 1979
sur deuxième convocation, a approuvé les comptes de l'exercire clos
le 30 septembre 1979, ainsi que les
résolutions qui lui ont été soumises.
Elle a décidé la mise en palement
d'un dividende de 10 F, assortt d'un
impôt déjà payé au Trèsor de 1,06 F,
ce qui porte le revenu giobal à
11,06 F contre 10,97 F l'an passé.
Ce dividende sera payable à partir
du 26 décembre 1979, à 12 heures,
aux guichets du Grédit industriel et
commercial et des bauques affiliées
à son groupe.

à son groupe.

Comme les années précédentes, la société offre temporairement à ses actionnaires la possibilité de remployer leurs dividendes en souscrivant de nouvelles actions, et ce en vant de nouvelles actions, et ce franchise de tout droit d'entrée.

BRASSERIES ET GLACIÈRES INTERNATIONALES

Les Brasseries et Gincières internationales rappellent que, des février
1975, leur président, M. Alphonse
Denis, avait fait venir à ses côtés
MM. Alain Gaston Drayfus et Jacques Latscha, avec la mission,
généraux de restructurer le groupe,
généraux, de restructurer le groupe,
M. A. Gaston Drayfus, qui s'était
vu confier les secteurs de France
et d'Asie, a demandé, après avoir
atteint les objectifs que s'était fixés
la société, d'être déchargé de ses

M. A. Denis a, en consèquence, demandé au conseil d'administration de confier à M. J. Latscha, à compter de la même date, la présidence et la direction genérale du groupe ainsi consolidé.

ainsi consolidé.

Le conseil d'administration, après avoir exprimé à l'unanimité ses remerclements à MM. A. Denis, A. Gaston Dreyfus et J. Latscha pour l'action qu'ils ont menée ensemble, a approuvé ces propositiona et a nommé y ice-préside nts.

MM. A. Donis et A. Gaston Dreyfus.

des Implantations industrielles dans les zones minières : des implantations industrielles dans les zones minières:

-- Des Houilières du Bassin du Nord et du Pas - de - Caials (vingt implantations), où la récession touchera un grand nombre de mineurs d'ici quelques annères;

-- Des Houillères des Cévennes (six implantations), où la fermeture des exploitations du fond est programmée: grammée :

— Des Houlilères d'Aquitaine (trois

— Des Houllières d'Aquitaine (trois implantations), région particulièrement sensible où il est indispensable de créer un tissu industriel.

Soucleuse de ne négliger aucun secteur créateur d'emplois, la SOPIREM soubaite fortement contribuer, dans certaines de ses zones particulièrement aptes à les accuellir, au développement ou à la création d'activités agro-alimentaires. Parmi celles-ci, on peut citer : l'aquaculture, la production d'aliments à base de soja, la valorisation du cinquième quartier (abattoirs), la fabrication d'alcol à usage de carburant par fermentation de végétaux...



Le conseil d'administration, réuni le 18 décembre 1979, a examiné les comptes de la société au 30 septem-bre 1979.

bre 1979.

Les recettes d'exploitation — qui, à partir du présent exercire, sont consolidées — (loyers, préloyers et produits financiers) s'élèvent, hors taxes, à 90.6 millions contre 80.1 millions pour les mêmes éléments de 1978. Mais ce dernier chiffre tenait compte d'une indemnité de 2.1 millions pour résiliation amiable d'un contrat de crédit-bail. Une comparaison exacte montre une progression de 16,1 %.

Le solde du compte de résultats

sion de 16,1%.

Le solde du compte de résultats au 30 septembre fait apparaître un bénéfice de 34,7 millions, en augmentation de 22,6% sur le solde consolidé de 1978 (28,3 millions) après des amortissements pour 18,8 millions et des provisions pour 1,1 million (contre 19,5 millions et 0,7 million en 1978). Cette réduction apparente des amortissements s'ezpilque par des frais d'acquisition d'immeubles, moins importants cette année (2,3 millions) qu'en 1978 (5,7 millions). Le bénéfice comprend aussi une plus-value de 4,4 millions dégagée à l'occasion de la cession contractuelle de deux immeubles en crédit-bail, plus-value qui figurait jusqu'à cet exercice au compte de pertes et profits (4,7 millions en 1978).

1978).

Pour l'ensemble de l'exercice, les prévisions établies permettent de penser que, avec des engagements nouvoaux en crédit-bail de l'ordre de 80 millions, les recettes d'exploitation consolidées atteindront 120 millions environ, et que le bénéfice permettra, quel que soit le nombre des obligations converties, une augmentation du dividende unitaire.

COMPAGNIE ÉLECTRO-FINANCIÈRE

Les actionnaires, réunis en assemblée générals ordinaire la inardi 18 décembre 1979 sous la presidence de M. Ambrolse Roux, ont appronvé les comptes de l'exercice 1873-1979 et, en particulier, la réévaluation du portefeuille de participations qui a éte effectuée à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions de la loi de finances pour 1977, Cette opération a dégagé un étart de réévaluation de 115,4 millions de francs, inclus dans les réserves.

Le résultat des opérations courantes d'exploitation s'élève avant impôt à 18 331 000 F contre 17 901 000 F pour l'exercice précédent. L'essemble en est constitué par les revenus du portefe ul 11 e, qui ont atteint 18 19 000 F contre 17 900 F en 1977-1978.

Compte tenu du soide de la balance.

1977-1978.
Compte tenu du soide de la balance des plus et moins-values en capitaux qui s'étabilt à 13 574 000 F, le bénéfice net de l'exercice s'étève à 22 453 000 F après la prise en charge de l'impôt afférent à une opération entérieure.

de l'impôt affèrent à une opération antèrieure ayant bénéficié d'un report fiscal.

L'assamblée a décidé de répartir aux actions une somme globale de 17 100 000 F contre 16 245 000 F au titre de l'exercice 1977-1978.

Le dividende correspondant est de 20 F par action contre 18 F pour l'exercice précédent. Pour les actionnaires en bénéficiant, il s'y ajoute un avoir fiscal de 10 F qui porte le revenu global par action à 30 F contre 28.50 F. La mise en paiement de ce dividende est fixée au 36 décembre 1979. Elle se fera contre remise du coupon nº 43.

Enfin, l'assemblée générale s fait appel, pour complèter le conseil, à M. Etienne Dailly et a ranouvelé le mandat de MM. Jean Gibert et Ciaude Marcilhacy.

AUSSEDAT REY () Le conseil d'administration de la

Le conseil d'administration de la société Aussedat-Rey, réuni le 18 décembre 1979, a pris connaissance des résultats favorables de l'exercice qui se terminera le 3idécembre.

L'amélioration de la conjoncture papetière et de celle des panneaux s'est poursuivie de manière satisfaiants au cours de l'année, permetant aux résultats du second semestre d'être largement supérieurs à ceux du premier semestre.

Le conseil a décidé n conséquence d'utiliser une faculté de distribu-Le conseli a décidé o n conséquence d'utiliser une faculté de distribution en exonération de précompte jusqu'au 31 décembre 1979, pour verser un acompte sur dividende de 5 F nets par action, payable à partir du jeudi 27 décembre 1979. Il est précisé à cet égard que, en vus de reconstituer les moyens financiers de l'entreprise, la reprise du dividende a de grandes chances d'être limitée au montant de l'acompte pour le zercice 1979.

Un programme d'investissements a été également décidé pour consolider les conditions d'exploitation sur les activités de la société.

Le chiffre d'affaires non consolidé pour l'ensemble de l'ærerice 1979 devrait se situer aux anvirons de 1750 millions de francs, en progression de 17 % sur l'année précédente.

#### UNION DES BRASSERIES

M. Alain Gaston Dreyfus, ayant mené à bien les missions qu'il avait acceptèes, Il y a cinq ans à is. direction générale des Brasseries et à être déchargé de ses re lités opérationnelles à compter du les janvier 1980.
C'éest dans le même esprit qu'il a remis à la disposition du conseil d'administration de l'Union des brasseries son mandat de président-directeur général à compter du les janvier 1980.

Après lui avoir exprimé ses remerciements unanimes pour l'action menée à la tête de l'Union des brasseries, le conseil d'administration a désigné pour lui succèder à la présidence M. Philippe Pasquet, actuellement directeur général.
Le conseil d'administration a nommé M. A. Gaston Dreyfus vice-président de la société. opérationnelles à

VALEURS | CETTON CETTO

Britanien Breigns Bungin breign Signe Nat. Suite. (4) I State Sup. Signature Marine. C.S. Ch. :CEGOL COMETS

| Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Color | Colo

LA CONFÉRENCE DE CARACAS

### En dépit des concessions saoudiennes concernant les prix du pétrole les pays africains et l'Iran maintiennent leurs exigences

Caracas. — Après treize heures d'une réunion à huis clos réservés aux seuls ministres, les représentants des pays membres de l'OPEP n'avalent pas réussi, mercredi 19 decembre, à trouver un accord sur les prix. Le Venezuela, pays hôle, a pourtant tenté une conciliation entre iour étaient très éloignées.

Dans la matinée, le ministre vénézuélien, M. Berti, avait déserté le camp des modérés. Lors des réunions préparatoires dans le Golfe, au mois de décembre, cheikh Yamani aurait, en effet, accepté - en plus de sa hausse de 6 dollars annoncée le 13 décembre — de procéder à un léger enchérissement supplé-Caracas. La fermeté des Saoudiens, partisans d'un statu quo, irritalt donc le ministre vénézuéllen, soucieux d'éviter un échec de la conférence dans sa capitale. L'Arabie

Les Emirats grabes unis et Qatar. en relevant leurs prix de 6 dollars, s'étaient fondés sur un prix théorique du pétrole de référence de 26 dollars, du fait d'une prime de marché de 2 dollars incluse dans leurs prix depuis plusieurs mais. Et le Koweit estimait, lui aussi, ce prix de 26 dollars comme « légitims ». Quant à la plupart des autres pays membres, ils affirmalent supporter difficilement que l'Arable Saoudite

La récolte a été très abondante

en 1979 dans le vignoble horde-lais, et la qualité s'annonce très

satisfaisante, a déclaré M. Henri de Lambert, président du Conseil

interprofessionnel du vin de Bordeaux (C.LV.B.). Globalement, 6 230 720 hectolitres ont été récol-

tés cette année, en augmentation de plus du tiers sur l'année pré-

cédente et en excédent de près de 600 000 hectolitres sur la récolte de 1973, la plus impor-tante de ces dernières années. Pour les vins strictement d'ap-

pellation contrôlée, les chiffres sont de 4509 127 hectolitres (14 % de plus qu'en 1978), dont

sont de 4509 127 hectolitres (14% de plus qu'en 1978), dont 3307 839 hectolitres de vins rouges et 1201 288 hectolitres de vins blancs. Quant à la qualité « le millésime 1979 s'annonce comme une bonne année, avec des vins qui seront certainement agréables à boire sans attendre de longues années de vieillissement : ils s'apparenteront davantage, en cela, aux millésimes 1971 et 1976 qu'à ceux de 1970 et de 1975 » (qui ne sont souvent buyables que cinq

ne sont souvent buvables que cinq ou dix ans après). « Ceci est un élément supplémentaire en faveur

d'une bonne tenue du marché. » Effectivement, une telle abon-

dance vient à point pour freiner la hausse sur un marché où les récoltes ont été déficitaires ces

dernières années, notamment en 1977, ce qui a entraîné de fortes

augmentations : de 20 % à 30 % pour le millèsime 1977, et de 12 %

à 24 % pour le millèsime 1978.
Pour les grands crus, qui, il est vrai, ne représentent pas plus de 4 % à 5 % du volume total, les

AGRICULTURE

Vins de Bordeaux : une récolte abondante

un bon millésime et des prix probablement

plus < sages >

De notre envoyé spécial

l'OPEP. Le fait que le brut de référence soit l'« arabe léger » saoudien oblige, en effet, les pays exportateurs à moduler leurs barèmes en fonction des prix de Rvad s'ils veulent que la structure des prix soit coherente. Aussi n'ont-lis pas apprécié d'être placé devant le fait

#### Un revirement considérable

Est-ce cette solitude, la volonté — principalement pour des motifs Intérieurs — de recoller les morceaux de l'OPEP ou la certitude qu'une structure de prix cohérente, même à un niveau élevé, valait mieux pour les consommateurs que la poursuite de l'anarchie ? Toujours est-il qu'après des échanges téléphoniques avec l'ambassade du royaume à Washington, cheikh Yamani a accepté de relever le pétrole de référence à 26 dollars... à condition que les autres membres réduisent leurs primes diverses et que leurs prix ne dépassent pas un

maximum de 30 dollars. C'élait là un revirement considérable du ministre sacudien. L'aveu de l'échec du coup de poker de la hausse des prix annoncée le 13 décembre. le seul fait d'avoir discuté des prix après avoir dit qu'il n'en serait rien en étalent déjà une illus-

augmentations ont souvent atteint 50 % et plus en deux ans. Le résultat a été que pour la campagne 1978-1979, la commer-

cialisation sur le marché intérieur a diminué de 15 %, bien

que, depuis la rentrée, une amé-lioration se fasse sentir.

1979, les prix de 1978, soit une

régression en francs constants,

cédentes. A cet effet, des accords individuels appeles contrats de

commercialisation triennaux, vont être conclus entre producteurs et

L'objectif porte sur 450 000 hecto-

litres, d'une valeur globale de 180 millions de francs environ, soit la moitié des achats en vrac

effectués annuellement à la pro-

Quant à l'exportation en 1978-1979, elle a augmenté de 15 % en valeur (1,4 milliard de francs)

et diminué de 4 % en volume (1 194 000 hl). Elle concerne sur-

(1 194 000 hl). Elle concerne surtout la Belgique, premier consommateur avec 19 % du total, la Grande-Bretagne (15 %), les Etats-Unis (14 %), l'Allemagne fédérale (13 %), les Pays-Bas (13 %), le Canada (7 %), le Danemark (5 %) et la Suisse (4 %).

Pour les grands crus, le taux d'ex-portation atteint 60 % de la production et même davan-

voirs publics pour essayer mettre en réserve une partie de la récolte et de régulariser les prix en cas de récolte déficitaire.

pour « éponger » les hausses pré-

Les instances professionnelles

de se réunir pour établir des différentiels. En vain. De l'aveu de l'expert Iranien, ils ne furent d'accord « sur rien ». Cette question des différentiels empoisonne l'OPEP depuis des années. Lors de la conférence de Bali, en avril 1976, l'Organisation avait pourtant mis au point une grille qui tenalt compte oblectivement, de l'avantage que procure un pétrole léger au raffinage et du moindre coût du fret des bruts consommation. Cette grille avait été retouchée mais, à la fin de 1978. diverses qualités de pétrole dépassalent pas 1,50 dollar.

Les experts étaient alors chargés

#### La question des primes

Depuis fors, tout a changé. Avec un marché en folle, de nombreux pays producteurs ont ajouté aux différentiels traditionnels des pri-Un pays comme l'Algérie estime, par exemple, que la meilleure valorisation de son pétrole léger sur le marché libre iustifie désormais un différentiel de 5.50 voire de 6 dollars face au pétrole de référence là où l'écart ne dépassait pas 1.40 dollar il v a un an.

Malgré plusieurs heures de négociation, la volonté des pays africains et de l'iran de maintenir intècralement ces primes, ce qui portait le brut africain à 32 dollars et l'iranien à 31,50 dollars, a falt achopper l'accord. Les ministres se séparaient vers 23 h. 30 (4 h. 30, heure de Paris) en affirmant avoir échoué. « Je ne pense pes qu'il y aura un même accord », prévenait le cheikh sion doit réunir les délégations à 10 heures, le 20 décembre.

#### A l'appréciation de chacun

Pourtant, dans cette conférence la plus dure, la plus longue qu'ait jamais connue l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, une surprise - mais elle serait de taille n'est pas complètement împossible. Si les débats ont été auss longs, c'est sans doute parce que beaucoup de pays désireraient un accord. Mais un certain nombre de chefs de délégation n'ont pas dû apprécier que le cheikh Yamani prône la modération, sous le prétexte d'un excédent prévisible des pétroles sur le marché et... annonce dans le même temps le maintien de la production saoudienne à un niveau très sur ses positions. Un accord ne serait désormais possible que si les pays africalns et l'Iran acceptaient de revenir en arrière. Sinon, il semble que la fixation des prix sera laissée à l'appréciation de chacun. Une conférence extraordinaire de l'OPEP serait alors chargée, dans que)ques mois, de tenter un rapprochement des politiques de prix des treize Etats membres.

BRUNO DETHOMAS.

(Publicité)

#### RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX (SO.N.E.D.E.)

23, rue Jawaher Lei Nehru - Montfleury - TUNIS

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Alimentation en eau potable des villes et des centres ruraux de Tunisie

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux lance un appel d'offres pour fournitures de robinets-vannes de diamètre nominal DN compris entre 60 et 300 mm inclus, de ventouses à double effet de diamètre nominal DN - 60 mm et accessoires divers.

Cet appel d'olfres s'inscrit dans le cadre du 5º Projet financé par la BIRD.

Ne peuvent participer au présent appel d'offres que les fournisseurs des pays membres de la BIRD et de la SUISSE.

Les fournisseurs qui désirent participer à cet annel d'offres pourront se procurer le dossier d'appel d'offres auprès de la SO.N.E.D.E. (Service Marchés) contre paiement de la somme de CINQUANTE DINARS (50 DN) tunisiens par dossier.

Les offres doivent parvenir à la SO.N.E.D.E. sous plis recommandés avec accusé de réception ou ctre remises contre reçu au plus tard le 25-1-1980 à 10 heures au 23, rue Jawaher-Lel-Nehru, Montfleury, TUNIS.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures.

(Publicité)

#### RÉPUBLIQUE TUNISIENNE SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES EAUX (SO.N.E.D.E.)

#### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Alimentation en eau potable de Moulares et Redeyef

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux lance un appel d'offres international pour le transport et la pose de conduites et les travaux de génie civil.

L'appel d'offres comporte 3 lots :

LOT Nº 1 : GENIE CIVIL

 Construction d'un réservoir semi-enterré de 1.500 m3; Construction de 2 stations de reprise et d'une station de sur-

LOT N° 2 : Pase de 22.700 ml de conduites de diamètres compris entre 80 et 300 mm à MOULARES.

LOT N° 3 : Pose de 34.300 ml de conduites de diamètres compris entre 80 et 300 mm à REDEYEF.

Cet appel d'offres s'inscrit dans le cadre du 5° projet financé partiellement par la BIRD.

Ne peuvent participer à cet appel d'offres que les entreprises des pays membres de la BIRD et de la Suisse.

Les entreprises qui désirent participer à cet appel d'offres pourront

se procurer le dossier d'appel d'offres auprès de la SO.N.E.D.E. (service marché) contre paiement de la somme de CINQUANTE DINARS TUNISIENS

Les offres doivent parvenir à la SO.N.E.D.E. sous plis recommandés avec accusé de réception ou être remises contre reçu au plus tard le 8-2-1980 à 10 heures, au 23, rue Jawaher-Lel-Nehru, Montfleury, TUNIS. L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures.

#### Zones d'aménagement concerté des Amandiers, de En exécution d'un arrêté de M. le Préfet de la Région d'Ile-de-

(Publicité)

Belleville et Saint-Blaise, à Paris (20° arrondissement).

**AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES** 

France, Préfet de Paris en date du 16 novembre 1979, vont être auvertes à la mairie-annexe du 20° arrondissement de Paris du 17 décembre 1979 au 29 février 1980 inclus, des enquêtes publiques sur les projets d'extension du périmètre, de pion d'aménagement de zone et d'utilité publique des Z.A.C. « DES AMAN-DIERS, DE BELLEVILLE ET SAINT-BLAISE ».

Les différents documents composant les dossiers d'extension, de plan d'amenagement de zone et d'utilité publique seront déposés à la mairie-annexe du 20° arrandissement de Paris, 6, place Gambetta.

Les dossiers seront mis à la disposition du public qui pourra en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur les registres d'enquête chaque jour de 9 à 18 heures les lundi, mercredi, jeudi et vendredi ; de 9 à 19 heures-le mardi et de 10 à 12 heures le samedi à l'exception des jours féries.

Messieurs LEBASNIER Robert, HOULET Jacques et GIRARDOT Jean, Commissaires-enquêteurs désignés siégerant les trois derniers jours des enquêtes soit les 27, 28 et 29 tévrier 1980 de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures à la mairie-annexe du 20° arron-

Toute personne qui en fera la demande pourra prendre connaissance des rapports des Commissaires-enquêteurs à la maine-annexe du 20° arrandissement de Paris ou à la PREFECTURE DE PARIS (Direction de l'Urbanisme et des Equipements - Bureau des Affaires Foncières et de l'Urbanisme - Section des Affaires Foncières, 17, boulevard Morland, 75004 PARIS.

19 DÉCEMBRE Phys le lingot à 65 000 francs le mital scarce a encore une fais de tous ses feur mercredi

LES MAR

pile de 1015 ses jeux mercredi gries merches internationaux. A gries of involve a été iden-gries of ingot s'est étidemment aux le ingot s'est étidemment gets of impot sent etilemment and is impoted from peroti hisgets is sent moutant peroti hisgets is 5000 f contre 62 599 f j,
brigg is 5000 f contre 62 599 f j,
brigg is 5000 f contre 494 doigit sin for mere conce à Londrés,
ans pour la mente contre de monte de la mente de la men

PARIS

Cette entrales internationale acceptant profite aux minus sen entrales français français de care entrales français français de care entrales français français de care entrales français de care entrales français de care en 1573, à a profit de care en 1573, à a profit de care en 1582 en The a record a 1552 F.

Lie a record a 1552 F.

Lie a record a record of the same de la record de l'open, et au nongarant de record de l'iman Khogarant de l'iman Khogaran and the name of ambée de l'et per control de la control de

care relatif a conticontract du marché au comp de frequencem cité comma gare enimetion parties. British in Stateur instantant 

es besser 34 contre 67). m réclite les melleures perfor-pares de la seconde. COURS DU DOLLAR A TORYOL 19 12 2 20 40

(80p (60 yems) . . . 239 78 200 ...

BOURSE DE PARIS

VALEURS. 11 150 1510. IEI ... 4 411. | Heart | 554 | 7 | 1 | 156 | 164 | 165 | 17 | 1 | 156 | 164 | 165 | 17 | 18 | 18 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | VALSURS Cours Demier

LEF. SM Cart. 746 As B. Para-Vie 2003 George 200 Eargue Azace. 329 329 Place. Victoire 409 405 Place L.R.D.. 218 50 227 湖 Ç地 Cstdr. 705 707

Caute teur de la prièveté du détai que conseile Cautele étas nos dernières edificas, des d les les cours. Elles sont cerrigies des le cours VALEURS CIONER CONTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                              | t                                                                  | E MONDE                                                                                | ; — Vendr                                                                | edi 21 décer                                                                     | mbre 1979 — Page 39                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LES M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ARCHÉS FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>INANCIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALEURS   Co                                                                                                               | ours Demier                                  | VALEURS                                                            | Cours Bernier<br>précéd cours                                                          | VALEURS                                                                  | Cours Demier                                                                     | VALEURS Cours Defaier                                                                                                                                              |
| PARIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LONDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NEW-YORK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hord.                                                                                                                      | ST (184 KG)                                  | Nadella                                                            | 23 84 23 89<br>228 226                                                                 | O. Magnant                                                               | 74 30 76 50                                                                      | SICAY                                                                                                                                                              |
| 19 DÉCEMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Physionomic non parvenue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marché très irrégulier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paternelle (La). 9 Piacem. Inter. 24 Providence S.A. 11                                                                    | 96 10 56<br>15 246<br>45 106 20<br>95 20 335 | Pengset (ac. ext.)<br>Ratier-Fer G.S.P.<br>Ressarts bul            | 217 50 216<br>142 154                                                                  | O.F.Pton.F.Part<br>Publicis<br>Soliier-Labinoc.<br>Waterman S.A          | 388 358 -<br>491 491<br>230 281                                                  | 1== catégorie   19242 25   9777 81                                                                                                                                 |
| Le lingot à 65 000 francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dr (Gewerture) (deltars) contre 488 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Après s'être montré asses ferme, le<br>marché s'est quelque peu aloudi<br>durant la seconde partie de la séance<br>et, en clôture. l'indice des indus-<br>et, en clôture. l'indice des indus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Repario (Fig.)                                                                                                             | 31 225 18<br>29 85<br>19 128                 | Satzen                                                             | 80 . 82<br>78 . 85<br>147 58 148                                                       | Brass. de Marec<br>Brass. Doest-Afr.                                     | -  72 ·  ·                                                                       | 25. (2 Smilesten Special Special set                                                                                                                               |
| Le métal jaune a encore une jois<br>brille de tous ses jeux mercredi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALEURS CLOTURE COURS 19/12 29/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | trielles, qui, vers midi, avait atteint<br>la cote de 842,75, s'inscrivait à 838,90<br>avec un maigre gain de 0,26 point.<br>Les balases ont même été plus nom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II 1                                                                                                                       | E 18 67                                      | Soutore Autog<br>S.P.E.L.C.B.I.M<br>Traffer<br>Virax               | 147 55 146 248 248 348 248 50 87 81 50                                                 | Akzo.<br>Alcan Alum<br>Algamena Bank,<br>Am. Petrafina                   | 188 39                                                                           | Actions France   159   16   189   Actions Sélec   159   16   172   222   Andificandi   228   22   217   87                                                         |
| sur les marchés internationaux. A<br>Paris, où la tendance a été iden-<br>tique, le lingot s'est évidemment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beacham II9 II9 SE2 SE2 75 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | breuses que les hausses, 869 valeurs<br>terminant en dessous de leur niveau<br>de la veille et 604 au-dassus.<br>L'activité, toujours très forte, s'est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Manag, Agr. lite<br>(M) Minut                                                                                              | 7 29 16 58                                   | At. Ch. Laire                                                      | (8 50 19 .                                                                             | Arted                                                                    | . 286   P                                                                        | A.R.F. 5000                                                                                                                                                        |
| insertt & un nouveau record his-<br>torique (65 000 F contre 62 990 F)<br>soft 497.65 dollars pour une once                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "De Beers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | toutefois un peu ralentle avec<br>41,78 millions de titres échangés<br>contre 49,79 millions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Attment Essential 29<br>Allohossa                                                                                          | 6 288<br>4 379                               | Mag. gèn. Paris                                                    | 150   152<br>330   830<br>189   183                                                    | Bco Pop. Espano<br>B. N. Moxique<br>B. Régi. inter                       | 48 48 47<br>46 24 47<br>32:00 33008                                              | Searse-invest 177 6:   188 55                                                                                                                                      |
| de 31,1 grammes contre 494 dol-<br>lars pour la même once à Londres.<br>Le navoléon a monté henucoun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sbell 334 322 (67 (67 ) Vickers (67 (67 ) Viar Loan 3 1/2 % 29 1/18 29 1/18 (72 1/8 )  - West Orferontia 72 1/8 68 8/4 (77)8 47 7/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Les ventes out principalement pesé<br>sur les titres liés su secteur de<br>l'énergia, en relation avec la montée<br>de la tendance durs à conférence de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fransagarie Bel. 15<br>Cécle                                                                                               | u\$. 152.5€                                  | Corcle de Messaco<br>Esux do Vichy<br>Sofital<br>Vichy (Fersalèra) | 382 375                                                                                | B. Régi, inter<br>Barlow-Rand<br>Beil Canada<br>Blyvnor<br>Sowater       | 27 58 28 50<br>72 18<br>48 51                                                    | C.LP                                                                                                                                                               |
| plus modérément, mais s'est néan-<br>moins établi, lui aussi, à un nou-<br>veau record : 550 F contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *Western Roldings  49 7/8  47 7/8  (*) En dellars U.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l'OPEP, dont nul ne sait encore<br>comment elle se terminera.<br>Les spécialistes faisaient toutefois<br>remarquer que les liquidations de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Economists Contr. 46                                                                                                       | 1 601<br>1 443<br>10 710                     | Anssedat-Rev                                                       | 319 50 314<br>56                                                                       | Boering C.L<br>British Potrolene<br>Br. Lambert (GBL                     | 10 50 11<br>33 32 50                                                             | Croiss. Isinosail.   219 18   269 25  <br>Drogst-France   (56 84 149 73                                                                                            |
| oven entendu projite dux mines (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOUVELLES DES SOCIÉTÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fin d'année pour raisons fiscales<br>avaient quelque peu perturbé le<br>comportement du marché.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fram. P. Renard. 45<br>Generaln. 16                                                                                        | 20 150 E                                     | Darntay S.A<br>Didet-Bottin<br>Imp. G. Lang<br>Papet, Gascogue.    | 349 339<br>7 7<br>115 (17                                                              | Caland Roldings<br>Canadian-Pacit<br>Cackerill-Dagráe                    | 129 54 131 55<br>129 54 131 54<br>44 29                                          | Energia                                                                                                                                                            |
| d'or et aux emprunts français<br>indexés sur l'or. L'emprunt 7%<br>1973 a gagné 125 P à 5990 F,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PECHINEY UGINE-KUHLMANN. —<br>Le bénéfice net consolidé de l'exer-<br>cice 1979, en part du groupe, attein-<br>dra environ 950 millions de frança                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | YALEURS   COURS   COURS   18/12   19-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contest-Tempin 28<br>Lenieur (Cio fin.). 54<br>Gr. Messi. Corbeil. 14<br>Gr. Mont. Paris 28                                | 5 540<br>2 149<br>5 285                      | La filste<br>Rockette-Cenpa<br>L. Thiéry-Sigrand                   | 42 50 42 88                                                                            | Commerciani<br>Commerciani<br>Controlds                                  | 415 411 50<br>7 50 7 50                                                          | Epargne-Industr.   234 57 271 75                                                                                                                                   |
| après des échanges très fournis.<br>Quant au 4 1/2 % 1973, il a pro-<br>gressé de 3,3 % franchissant un<br>nouveau record à 1 592 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (dont 220 millions de plus-values de cessions) contre 251 millions en 1978 (dont 125 millions de plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Piper-Heidsleck.                                                                                                           | . 325<br>8 637<br>0 915                      | 9on Marché,,,<br>Ogmart-Sérvip<br>Mars Madagase.<br>Maurel et Prom | 605   161 E                                                                            | Dart. Ledostrie .<br>De Beers (port.) .<br>Bow Chemical<br>Dresdage Bank | 4 . · I I                                                                        | Epargne-Ublig 143 38 138 88 Epargne-Unia 463 24 324 95 Epargne-Valeny 223 58 218 14 Epargne-Croissance 197 28 188 33                                               |
| Liée à l'incertitude qui prévaut<br>toujours à Caracas sur l'issue de<br>la réunion de l'OPEP, et au nou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | de cession). La marge hrute d'auto-<br>financement est estimée à 2 350 mil-<br>lions de francs contre 1 216 millions.<br>Le bénéfice de la malgon mère sera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beeing 49 1/4 49 1/2<br>Chase Magnatian Bank. 38 5-8 38 3/4<br>Dw Paut & Newburg 38 7 8 39 1/2<br>Earland Kedak 49 1/8 49 1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rochetertalse 17:<br>Rochetert 33:<br>Taittinger 48:                                                                       | 3 - 175 -<br>8 - 321 58<br>6 - 419           | Optorg<br>Palais Retveanté<br>Valprix                              | 148   155                                                                              | Est-Asiatiqua                                                            | 45 50                                                                            | Financière Privée 439 34 419 99 Francier lovestiss 432 87 413 26 France-Entrepr. 255 59 253 55                                                                     |
| veau raidissement de l'iman Kho-<br>meiny à l'égard des Américains,<br>cette nouvelle flambée de l'or ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | de l'ordre de 300 millions de francs.<br>Le président du groupe a par all-<br>leurs assuré que le dividende serait<br>au moins maintanu (7,50 F, global,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ford 33 3/8 32 7/8 General Electric 48 3/4 48 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bénériletine 99<br>Bras, et Glac. Ind. 42                                                                                  | 7 999<br>3 428                               | Enrep Accumint<br>fied, P. (CIPEL)<br>Lampes                       | 156 157 98                                                                             | Femmes d'Auj<br>Finestremer<br>Finsider<br>Fesace                        | 18 20                                                                            | France-Entrept. 285 69 253 55<br>France-Eparghas 216 19 206 19<br>France-Garantie. 245 81 246 85<br>France-Livest. 194 14 185 35<br>FrChi. (marr.) . 348 88 339 98 |
| s'est pas accompagnée d'un recul<br>du dollar. Le billet vert est resté<br>proche de son précédent niveau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pour 1978).  A.T.T. — Pour les douze mois à fin novembre 1979, le groupe a réa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Separal Motors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 5 58 ·<br>8 · 155 · ·<br>2 · 485 ·           | Merito-Certe                                                       | 218 - 285 ±8<br>39 39                                                                  | sea, Beggge<br>Sereraj Mining<br>Gevaert                                 | 231 . 238<br>128 50 139<br>39 79 39                                              | Francic                                                                                                                                                            |
| à 4,06 F environ. En revanche, sur le marché des actions, un calme relatif a conti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lisé un bénéfice net de 5,61 milliards<br>de dollars contre 5,34 milliards un<br>an plus tôt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LT.I.   25 5/8   25 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | s Sai                                        | Plies Weader<br>Radiologia<br>SAFT Acc. fixes                      | 283 70 218<br>89 91<br>985 968 .                                                       | Goodyear                                                                 | 55 55<br>156 . 166<br>412 482 .                                                  | Bestins Mobilière 247 89 236 65<br>Getties Remins. 347 08 331 34<br>Gest. Sél. France 243 17 232 33                                                                |
| nué de dominer la séance. L'en-<br>combrement du marché au comp-<br>tant, fréquemment cité comme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HITACHI. — Le semestre clos le<br>30 septembre 1979 s'est soldé par un<br>bénéfice net consolidé de 35,29 mil-<br>liards de yens contre 46,19 milliards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schlumberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Chanesen (US) 5<br>Equip. Véhicules 6                                                                                      | 8 10 58 40<br>6 18 62 56                     | S.I.M.T.R.A<br>7éi. Ericsaga<br>U <del>ni</del> dei                | 748 768 .<br>136 50 135                                                                | Hartobaest<br>Hansywell loc<br>Hangavaus<br>Jakannesbarg                 | 223 . 244<br>602                                                                 | LMLS.I                                                                                                                                                             |
| preuve d'une animation particu-<br>lière, tient surtout à l'accumula-<br>toin de petits ordres émanant de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | un an plus tôt (+20%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Union Carbide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Barto 22<br>Camp. Bernard 37                                                                                               | 5 299<br>5 379                               | Carvard S.J                                                        |                                                                                        | Kehota                                                                   | 390 5 80                                                                         | Isteroblig 6358 26 51 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                    |
| particuliers. A terme, l'indicateur instantané a terminé en progrès de 0,3 % environ La particul de bessesses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B. A. L. O.  Générale Biscuit. — Emission à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICES QUOTIDIENS<br>(INSEE, base 100: 29 déc. 1978)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G.E.G                                                                                                                      | 4 14<br>9 92<br>5 245                        | Eneuguan (f. de).<br>Profilés Tahes Es<br>Senelic-Mach.            | 47 46 50<br>24 89 25 80                                                                | Marks-Spencer<br>Marks-Spencer<br>Matsuchita                             | 7 88 7 88<br>11 55 11 55                                                         | Laffitte-France 142 42 135 85 Laffitte-France 142 42 136 85 120 91                                                                                                 |
| environ. Le nombre de hausses a<br>été légèrement supérieur à celui<br>des baisses (94 contre 67).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350 F de 68 755 actions de 100 F.<br>jouissance 1 <sup>st</sup> janvier 1980, devant<br>porter le capital de 116 885 100 F à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 déc. 19 déc.<br>Valeurs françaises . 116,4 116,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cechary 4<br>Drag, Trav. Peb 33<br>Faugarella 14                                                                           | 5 345<br>5 144                               | Tissuntiat<br>Vincey-Bourget<br>Huarou                             | 49 30 48 .<br>29 50 25 50                                                              | Migeraj-Resoure.<br>Hat. Nederlanden<br>Hyranda                          | 21 85 23 60<br>250<br>78 40 79 25                                                | Latifitte-Tokye 363 86 290 92<br>Uvret portal 259 26 247 59                                                                                                        |
| SADE, UTA, CEM et Signaux ont réalisé les meilleures performances de la séance,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123 760 600 F (1 pour 17).  Gaumont. — Emission à 457 F de 65 610 actions de 100 F, jouissance 1° janvier 1979 (1 pour 4) et répar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Valeurs étrangères 138 137,1 C- DES AGENTS DE CHANGE (Base 100 : 29 déc. 1961)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G. Trav. de l'Est. 3<br>Héritsq(4<br>Lambert Frères 3                                                                      | 4   144                                      | Kiuta                                                              | 529 822                                                                                | Offvatti<br>Pakkoed Boldiog,<br>Petrofina Canada<br>Pfizer tuo           | 164                                                                              | Mandial Invest                                                                                                                                                     |
| COURS DU DOLLAR A TOKYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tition ultérieure de 54 675 sections créées par incorporation de réserves (1 pour 6 anciennes ou nouvelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indice général 193,2 183,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | * **                                         |                                                                    | 298                                                                                    | Phoebix Assirand<br>Pirelii<br>President Stern                           | 3 90 .<br>119 50 122 .                                                           | Natio-Valents \$43 \$4 \$28 \$4<br>Dhiisean 136 \$5 130 74                                                                                                         |
| 1 dullar (ca yess) 239 70 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | émises contre aspèces). Cette double opération portera la capital de 26 244 000 F à 38 272 500 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Taux du marché monétaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perchet 24<br>Reogiet 12<br>Sanilères Seine 12<br>S.A.C.E.R 4                                                              | 5 122<br>3 123                               | Carbone-Lerraine<br>Detaiande S.A                                  | 151 28 118<br>168 172 54                                                               | Procter Gamble<br>Rounce<br>Rounce                                       | 1239 1297 12                                                                     | Particus Gastien 225 35 215 15 Pierre Levestiss. 271 44 258 13                                                                                                     |
| BUIDSE DE DADI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S - 19 DÉCEMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RE - COMPTANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sajerapt et Brice. 24<br>Saveisienno                                                                                       | 4 245 .                                      | Gévelot                                                            | 325 325<br>122                                                                         | Sney tr. (pert.)<br>S.A.F. Aktiebeleg,<br>Sperry Rand                    | 53 . 53                                                                          | Esthecistis-Exp 358 61 342 35                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S Derniar Cours Derniar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dunion                                                                                                                     | 8 90 BB 98<br>8 20   12 20                   | Grando-Pareisso. I                                                 | 250   1260                                                                             | Steel Cy of Con<br>Stilfontein<br>Soéd. Allemettes                       | 77 . 72                                                                          | Sécur. Mobillers . 341 31 326 31 Sélect. Creistance . 126 33 177 60 Sélection-Reng . 145 32 133 38 Sélection val. fr.   151 871 144 79 .                           |
| VALEURS du nom. coupon VALEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JRS précéd. cours VALEURS précé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d. court VALEURS prácéd. coers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Safio-Alcan 196                                                                                                            | 5 . 196<br>5 . 196                           | Rousselot S.A<br>Soufre Réunies<br>Synthelaho                      | 528 518 .<br>200 (93 .<br>129 60 125 .                                                 | Tennece<br>Thorn Electrical<br>Thyse c. 1 900<br>Vaai Ronfs              | 38 59 39 58<br>245 283                                                           | Selec. Mobil. Div. 198 27 (87 37 )<br>S.P.I. Privinter 136 44 (29 30 )<br>S.F.I. FR. et ETR. 220 93 210 91                                                         |
| 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211 . UFIMER [14 40 116 10 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Completes                                                                                                                  | 570 .<br>.70                                 | Thann of Math<br>Uffiner S.M.B<br>Agacho-Wijlot                    | 98 10A .                                                                               | Vielia Montagna.<br>Wagous-Lits                                          | 130 50 130 30                                                                    | Stearings 387 63 322 32 isleav 5 000 138 54 122 54 is L Est 588 97 485 89 islbwattance 238 41 227 60                                                               |
| 4 1/4 % 1963.   92 70   1 038   Banb Hypet<br>Emp. R. Eq.51 55   111   8 392  <br>Emp. R. Eq.6% 66   107   10   1 311   Banb Rat. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eur. 287 . 286 Marseille Gréd. 278 aris 282 58 263 . Paris-Réescompte 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275 Union Babit 223 28 273 80 428 68 Un. Imp. France. 215 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pathe-Marceel<br>Tage Effel 144<br>Alr-Industrie                                                                           | 145 68                                       | Fijas-fourmies.<br>Lainiéro-Romaix.<br>Romilièro<br>Laini-Frères   | 14 18 14 70                                                                            | West Rand<br>C.E.G.A. 5 1/2 %<br>Emprest Young                           |                                                                                  | Silvan 151 84 144 95<br>Silvarente 178 82 183 87<br>Silvarente 152 145 11                                                                                          |
| Emp. 8.80 % 77. 164 . 5 072 C.6.I.B<br>Emp. 9.80 % 77. 164 . 5 073 C.6.I.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rus 211 212 Signtel 146<br>51 50 Slimingo 335<br>Univ 365 382 Sté Cent Bann 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 144 Sofragi 240 242 18<br>18 333<br>77 Abellio (Cie Ind.). 386 58 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Applie. Meras 27<br>Artisl                                                                                                 | 7 . 27                                       |                                                                    | 158<br>37 50 27 50                                                                     | HORS (                                                                   | OTE                                                                              | 587 32 568 68<br>Sogepargne 277 66 254 49<br>Sogepargne 428 37 467 94                                                                                              |
| E.B.F. 5 % 1960 4 285 C.A.M.E Créditel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133 90   131   Sevanani 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 267 . Artois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G.M.P                                                                                                                      | 50 141<br>250                                | ist. Havigation.                                                   | 78 . 89 .<br>98 20 100 .                                                               | isterischolqua<br>Sleomuch<br>Alser                                      | 198   693                                                                        | Saginco                                                                                                                                                            |
| VALTURS Cours Dernier Credit Lyon cours Electre-Base Enroball.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reals 295   296   — (Obl. comy.).<br>Sulball 290<br>Luc Ind. Crédit 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 139   NY) Champex      117   <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De Districh 584<br>Duo-Lampthe 588<br>E.L.MLebland 588                                                                     | 50 383 50<br>588 .                           | S.C.A.C<br>Stemi<br>P. C.I.T.R.A.M.,                               | 138 10 149 1<br>298 296 1<br>127   [28                                                 | Baeq, Fin. Bar<br>Callulese Pin<br>Coparex<br>Ecco                       | 458 50 459 50 5                                                                  | 7.A.PInvestisa. 175 82 167 68 185 24 157 84 185 24 157 84 186 68 185 286 47 254 38                                                                                 |
| Ch. France 3 % 206 205 20 Financière 5 Fr. Cr. et 8.  A.C.F. (Sté Court.) 746 749 France-Bail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sefal 235   338   C.E.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240<br>750 Electro-Fisanc 350 349<br>91 (M) Et. Particip 99 50 99 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Forges Strasbourg 118<br>(Li) F.B.M. ch., jur 82                                                                           |                                              | LI) Balgnel-Farj                                                   | 47 10 47 80<br>232 232                                                                 | jenéraj Aliment.<br>842 judistrio.<br>Kétalt. Miniéro.                   | 879 i2e                                                                          | Inigestice                                                                                                                                                         |
| Ass. Gr. Paris-Yin 2000 2000<br>Gencersty 380 379 Hydro-Enery<br>Longotteil B<br>Epargue France, 329 328 Shakebaaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 982 Fin. Bretagns 75 89 77<br>1435 Fin. lnd, Gaz Esam 58   582<br>328 10 Fin. et Mar. Part. 25 20 56 20<br>158 France (Ln) 558 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frankel                                                                                                                    | 260 .                                        |                                                                    | 132 58 127 28 5                                                                        | rocuptia<br>rocuptia<br>ab. Mar, Carv.,<br>stal C.F.M                    | 120                                                                              | Rigram. (Vernes<br>Rigrante                                                                                                                                        |
| France LA.R.B 218 50 227 Internals  - (ch). cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 . 270 Cagifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 La Mure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luchaire 283<br>Manutio 725                                                                                                | . 282<br>707                                 | erraules C.F.F                                                     | 245   256   U<br>653   456   V<br>178   276   U                                        | Hiper S.A<br>Jeyer S.A<br>Jeo v. Grintes                                 |                                                                                  | pierem                                                                                                                                                             |
| GAN (Ste) Centr.   705   787   Laffitte-Bal<br>Goupto tean de la teléveté de détai qui not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89 184   Gle Marocalno   33   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Métal Déployé                                                                                                              |                                              |                                                                    | bre syndicals a                                                                        | decide, à titre                                                          | sspérimbatai, de                                                                 | protonger, après la citture, la                                                                                                                                    |
| complète dans nes dernières éditions, des<br>dans les coers. Elles sont corrigées dès le la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compt.   canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MARCHÉ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dernier Com                                                                                                                | pt I                                         | 1                                                                  | ton, nous te por                                                                       | Count To                                                                 | tir Pearstitude det                                                              | re 14 h. 15 et 14 h. 38. Pett li derniers cours de l'après-midi                                                                                                    |
| sation VALEURS clothers cours cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cours setton AVTERIS Cigare come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cours present setion YALEURS eloter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e sone con                                                                                                                 | rs setion                                    | VALEURS CIÓN                                                       | dd. Premier Deri                                                                       | " bremler I ou                                                           | VALEURS                                                                          | cilitare sours cours cours                                                                                                                                         |
| 1827 - 4,5 % 1873. 1835 1832 1831<br>1832   6,845. 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 240 - (cartific.) 248 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1278   1251   72   Heavel, Sal.   72   248   246   16   167   Olida-Caby   167   256   256   18   19   Opin-Paribas   128   251   187     190   Paris-France   158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 168   188   164<br>  129   20   120   28   120                                                                             | 78 238 2<br>28 355                           | Taemson-6r. 200<br>— (chl.) 236<br>0.1.S                           | 362 362                                                                                | ! 255 1 8                                                                | 7 Barmanj                                                                        | 213 50 296 50 206 283 90 32 70 33 39 23 29 32 70 57 80 40 58 40 59 46 59 25 4 56 4 56 4 56                                                                         |
| 90 Ais. Part. and 98 20 88 70 90 78<br>390 Ais. Superia. 387 385 385<br>66 Aisthom Atl. 66 63 80 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98 05   290   Esso S.A.F   287 68   215   583   315   Enratrance.   318 50   321   65   965   955   955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286 - 285 - 114 Pacheluram 114 8<br>321 322 - 102 P.U.L. 102 1<br>951 845 126 - (cht.) 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 115 58 -115 58<br>8 188 186 185<br>1 125 28 126 28 124                                                                   | 175 .<br>175 .<br>144 .                      | 6.C.B                                                              | . 176 54 176<br>. 153 152<br>50 13 . 13                                                | 56 176 58 25<br>89 158 19 3<br>18 13 8                                   | 4 53 Hitashi<br>9 . Horeist Akil.<br>3 . lasp Chem.<br>5 . lasp Limited          | 289 258 258 258 253 56<br>23 25 82 58 32 58 32 10<br>85 85 85 75 85 75                                                                                             |
| 198 Appliq. 222. 178 98 174 174 19<br>162 Arjon. Prien. 162 59 185 165<br>435 Amx. Entrept 487 443 444<br>595 Av. Dats67. 639 685 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 171 480 Factors 463 460<br>161 28 329 Fervide 324 324 440<br>437 445 — abl. cent. 413 413<br>885 83 Fig. Dev. Ent. 53 40 53 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 462 452 53 Penerteya 53<br>349 225 Penerteya 53<br>413 266 Penerteya 266<br>413 275 Penert 278 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56 55 56<br>273 273 273<br>271 289 39 267<br>9 285 286 285                                                                 | 115<br>197<br>58 789                         | Vallourec 106<br>V. Clicoust-P 784                                 | 98 104 184<br>795 796                                                                  | 50 114 58 26<br>- 16 - 16                                                | 5 Minnetets M                                                                    | 285 196 254 254 255 50 (<br>264 264 264 264                                                                                                                        |
| 125 Banc. Fives. 124 124 124 124 125 Rail-Eauth. 226 48 224 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 125   225   Fin. Parls PB   227   229   220   270   285   278   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   28 | 229 54 236   289   Pétroles B.P.   88 7   271   254 68   278   Pangest-Cit.   278   183   184   388   — (oh.l.)   331   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 87 58 87 88<br>279 288 88 278<br>8 335 58 385 58 329<br>182 142 181                                                      | 999                                          | Elf-Bahos 364                                                      | 918 . 928<br>50 (79 20 (78                                                             | 9 3 23<br>71<br>20 172 90                                                | 9 Mabii Corp                                                                     | 231 98 234 18 234 19 234<br>8800 8700 8788 8556<br>836 800 801 588                                                                                                 |
| 158   B. Rothschild   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158   158     | 129 - 255 Ft. Pátreles. 256 257 - 150 - 250 - 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 257 . 257 . 67 Fig 67 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 67 59 67 50 56<br>228 58 227 229<br>215 215 217                                                                          | 35 45                                        | Americani 222                                                      | 122 122<br>220 128                                                                     | 121 80<br>220 14                                                         | 5 Philip Marris<br>3 Philips                                                     | 798 784 786<br>145 50 145 50 145 142 68<br>43 28 43 20 43 42 90<br>133 50 137 50 137 40 134 80                                                                     |
| 135   Begino-Say.   135 50 136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   136   1  | 518 .   187   Gle d'Estr   187   188 50<br>375 .   229   Gle Fonderie   218 50 224<br>571   138   Gle Ind. Par.   138 18   134 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189 20   189 30   36   Pompey 90 2<br>  222   222   215   P.M. Labitesi   215<br>  134   134   34   Presster   33 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 219   219   214<br>  38 30  33 80  32                                                                                      | 50 536<br>60 325<br>65 290                   | Arresta 279<br>B. Offenses 528<br>BASF (Akt.) 328<br>Bayer 289     | . 295 . 299<br>534 568<br>58 329 329<br>48 289 48 229<br>50 130 20 130                 | 292 10 12<br>531 27<br>322 58 22<br>48 236 58                            | 0 Exidenteia                                                                     | 268 58 259 50 275 268 58 221 238 233 58 225                                                                                                                        |
| 280 B.S.H.S.D 884 281 881 1088 (chl.) 1005 1014 1814 1514 1580 1810 1810 1810 294 (chl.) 292 581 282 591 292 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00C   03F   04-4-4- 04   974   974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 274   10   277   90   250   Presses-Cité   252   5<br>410   484   488   Presses-Cité   252   5<br>318   224   222   Prices   223   233   185   243   236   Primesgas   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249   249 | 8 257 262 262<br>489 488 485<br>220 225 215<br>256 255                                                                     | 128<br>11 55<br>50 155                       | Chase Mante 155                                                    | /8  12 40  12                                                                          | 50   53 50   11<br>50   50   30                                          | Rio l'Inte Zio<br>S St Melana Ca<br>Schumberga                                   | 312 312 313 56 310<br>28 85 28 80 28 71 28 50<br>117 50 119 80 118 20 117 70<br>388 385 384 385                                                                    |
| 1440   Caston   1437   1438   1438   1438   1438   176   Cettelen   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   17  | 449 \$2   imétal 62 62 95 95 95 188 870   last. Mérieux 874 858 178 115 1. Berei tut. 116 115 28 286 143   leument lud. 143 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 97 50 97 58 95<br>624 524 534<br>8 517 517 515<br>318 210 205                                                            | 58<br>35<br>18<br>18<br>185                  | De Seers (S.) 35<br>Dourts, Bank . 596<br>Dame Mines . 156         | 60 38 20 37<br>530 530<br>50 208 204                                                   | 30 37 40 60<br>588 2                                                     | Shell Fr. (S) Slewens A G Sety Sety Sety                                         | 38 29 14 28 95<br>580 591 691 594<br>28 58 28 15 28 15 28 58<br>243 39 242 59 243 59                                                                               |
| 13 58 Chiers-Chat.  4 10   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 88   13 | 13 88 93 Kell Ste-Th. 93 48 95 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 50 93 68   187   Refine (Fac)   188<br>  71 26 89 90   426   Reducte   425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 184 96 182                                                                                                             | 159<br>209<br>78                             | Os Post Nem   157<br>East Kesses   292<br>East Rand   82           | 50 156 58 158<br>50 200 290<br>30 87 . 87                                              | 50 (52 49 4<br>50 (99 (5 )0<br>50 85 30 (7                               | 2 Aliileian Parm                                                                 | 195 104 186 177 175 50 175 176 50 176 175 176 50 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176                                                                           |
| 149 Chm. Franc. 148 145 (46 127 — (c01) 137 50 142 83 142 83 142 83 1650 C.1.1. Alcatel 1648 1612 1616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 354   1370   Legrand   1362 10' 1379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1370 1378 1 555   Pucha Pla   696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 858 558 656                                                                                                                | 50 232<br> 32<br> 69                         | Exxer Core 227 Ford Meter 132                                      | 50 233 232<br>10 137 133<br>50 176 175                                                 | 58 233 14<br>58 134 58 29                                                |                                                                                  |                                                                                                                                                                    |
| 389 — (chi.). 381 381 361<br>136 Cedetei 136 58 136 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 381 - 2140 - (abl.). 2146 2130<br>183 Locatrages. 194 30 185 56<br>187 88 419 Locatrages. 412 489 89<br>162 20 658 L'Ortai 548 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2130 2102 758 Rue imp 758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 556 556 556<br>725 725 725<br>1 23 22 22<br>27 77 50 177 50 177<br>177 50 177 50 177<br>178 717 716<br>1 138 60 130 60 130 | 209 .                                        | VALE                                                               | UPS DONNANT L                                                                          | .  (\$3 10 7<br>JEU A BES GPE                                            | 3 29 Zambie Corp<br>2ATIONS FERMES (<br>6 demando , o de                         | SEULEMENT #                                                                                                                                                        |
| 370 Cie Bantaire 373 371 371 371 349 C.E.E. 338 40 339 349 375 — (cbt.) 274 378 378 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 357 3358 — thi conv. 2359 3318<br>239 415   yunt Entr. 415 410<br>271 85   Mach Bull. 68 59 86 85<br>719 575   Mach Phelip 575 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 409 58i 418   128   St-Louis-8.   123<br>65 58 64 26   360   SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124   123 90) 171  <br>  343   343   358<br>  54 19 54 18 53                                                               | 50 I                                         | E DES CI                                                           |                                                                                        |                                                                          |                                                                                  | IÉ LIBRE DE L'OR                                                                                                                                                   |
| 115 C. Entrepr. 115 - 119 50 119 70<br>390 - Comp. Hod. 238 - 378 382<br>173 - Créd. Com. F 173 174 174 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 370 50 320 (Ly) Majoret. 818 800<br>38 Mar. Wendel 38 - 37 25<br>174 36 Mar. Ch. Rén. 39 - 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 888 216 160 Saunter-Buy 162<br>37 25 28 . 240 Sampiquet 243<br>35 . 36 39 150 Schneider 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 158   161   155<br>- 241   241   241<br>- 153   153   150                                                                | LÓ MARCI                                     |                                                                    | 09RS   COURS<br>prés.   19 12                                                          | Actual Fee                                                               | MONINALES EI                                                                     | BEVISES COURS COURS                                                                                                                                                |
| 245 — (08L) 244 244 475 Gred. Fosts. 276 473 473 473 205 56 276 Cr. inot. 1278 271 271 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470 488 — (sbl.). 481 470<br>202 70 858 Mart Teleph 868 860<br>771 7918 Martra 7910 7838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88 88 27<br>233 223 233<br>0 170 170 188                                                                                   | Etaty-Vo                                     | 29 (190 DM) 23                                                     | 4 652 4 658<br>4 488 234 858<br>4 410 14 460                                           | \$ 988 4<br>227 239<br>13 758 14                                         | i7t<br>Or the (Mile so<br>GM Or the (so Next                                     | Barre) 62550 64600<br>ob)62493 65008                                                                                                                               |
| 127 Créd. 1989s. 127 58 125 126 140 Cr. 180.0uest 148 148 148 148 345 Créd. 1892. 346 348 348 55 Créd. 1892. 55 28 56 56 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 873   358 .   516   \$1ga & El.   517   561   561 .   228   \$14.0   278   310   210   249   \$1mes   240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 544 537 539<br>278 278 278<br>248 246 237                                                                                  | Payt-Bar<br>Danemar<br>46 Kurvaga            | (100 ft.) 21<br>ft (100 ft.)                                       | 4 411   14 490<br>2 129   211 856<br>5 860   75 640<br>1 270   81 220<br>2 922   8 933 | 284 215<br>72 580 77<br>78 548 84<br>8 759 9                             | Pièce trançais<br>Bible Pièce trançais<br>Bible Pièce sesse (                    | 10 (20 ft.) 548 90 1550 16 10 ft.) 274 274 274 274 274 275 175 175 175 175 175 175 175 175 175 1                                                                   |
| 55 Creusut-Loire 54 88 55 90 55 98 254 Creusut 245 244 244 245 2.5.F. 427 441 442 25 2.5.F. 580 488 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244 605 — (obl.) 665 521<br>442 98 515 Mot Leroy S 615 627<br>408 77 Manifest 77 58 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 621 565 1116 Sk Ressigned 185<br>527 526 128 Segarap 185<br>72 72 318 Segarap 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1148   1189   1180<br>189 189 189<br>312   310   312                                                                       | Italie (1<br>Suitse (1<br>Suitse (1          | 690 ihres)                                                         | 6 087   5 085<br>3 150   261 718<br>17 190   96 930                                    | 4 259 5<br>245 258<br>34 500 100                                         | Pièce de 10 de                                                                   | 554 10 571 51 554 10 571 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51                                                                                                    |
| 778 Barty 779 478 10 478 10 745 Decks France 750 745 752 750 767 Betters-lines 772 750 749 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 730   458   Manam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500   496   270   5862   255   256   257   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267   267     | 276 257 50 296<br>0 254 254 50 259<br>683 683 675<br>725 725 715                                                           | Espagne<br>Portugal<br>Canada                | (100 bes.)<br>(100 bes.)<br>(5 can. 1)                             | 2 586   32 518<br>6 981   5 898<br>8 145   8 145<br>3 452   3 453                      | 5 398 6<br>7 448 8                                                       | 588) Pièce de  5 q<br>200   Pièce de 50 p<br>488   Pièce de 10 t<br>590  <br>780 | esos 2688 465 (f                                                                                                                                                   |
| 425 Cie Bie East. 429 50 427 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 423 .   33 Harrd-Est  33 80  33 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 20 33   129   (06L), 128 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  127  127  126                                                                                                           | : #   ##\$9E (1                              | 00 yens) i                                                         | 1 696   1 697                                                                          | · remark                                                                 | ;                                                                                |                                                                                                                                                                    |

ES SOCIETA

and the second

2日 東本<sup>本</sup> 1日 1日

#### IDÉES

2. EUROPE : . Les deux visages d'une « crise », par Jean Vergès . « Un vote suicidaire », par René Lejeune : « Plaidoyer pour la politique agricole », par Colette Me-

#### **ÉTRANGER**

- 3. ASIE - INDE : Mme Ganditi en com pagne. CORÉE DU SUD : l'assassin du président Park et six coïnculnés
- 4. PROCHE-GRIENT LA CRISE IRANIENNE JORDANIE : le nouvegu premier ministre est un interfocuteur de
  - CO.L.P. 5. DIPLOMATIE

5-6. EUROPE - TCHÉCOSLOVAQUIE : le procès en appei de six membres du VONS suscite de nombreases pro-testations. « La liberté est comme une pean de chagrin », par Ariane Mnonchkine et Potrice Chéreau.

#### LA MARTINIQUE

- 7. M. Dijoud contraint à une défense élastique
- En attendant la relance touris
- 8. Un entretien avec M. Michel Le-10. Les Gaulois ne sont plus leurs

#### DÉFENSE

12. L'installation de nouveaux missiles nucléaires en Europe occidentale.

#### POLITIQUE

- 13. Le débat sur la politique africaine à l'Assemblée notionale. 14. Le discours de clôture de M. Cha-
- Le Sénat approave l'entrée de la Grèce dans la C.E.E.
- 15. Le débat au sein du P.S.

#### LE MONDE DES LIVRES

- 17. LE FEUILLETON de Bertrand Poirot-Delpech : « Les bonnes en littérature ou la contrainte par
- Opération Père Noël Henri Troyat et Pierre le Grand, Claude Manceron et la Révolution qui lêve. 18. LA VIE LITTÉRAIRE
- 19. CONTES. Michel Tourn
- comment écrire pour les enfants. 20. SOCIÉTÉ : Memmi et la dépen
- 21. ROMANS : Max Gallo et la chasse
- aux loups ; les chimères de Noël Devautx.

  22. HISTOIRE : l'Epopée de Gilgamesh ; la fin du mythe Richard III.
- 23. BIBLIOPHILIE : le Roméo et Juliette d'Yves Florense et Léon

#### SOCIÉTÉ

- 24. Des magistrats et des enseignants da Pas-de-Calais dénoncent le fonctionnement d'un foyer de pla cement pour garçons. 25. ÉDUCATION :
- M. Beullac réorganise plusieur services du ministère : l'inspec tion générale et la recherche pé-
- dagogique ; 34. JEUNESSE : trois cent mille jeune

#### François à l'étranger. ÉQUIPEMENT

26-27. ENVIRONNEMENT :

#### - La bilan de l'agence de l'equ CULTURE

- 29. JAZZ : les oventures de l'ARFI. DANSE : la Chauve-Souris, de
- 32. TÉLÉVISION. Vu : Joséphine

- **ÉCONOMIE** 35. AFFAIRES : le rapport de la Cour
- des comptes sur les entreprise
- 37. SOCIAL : les résultats définitifs des élections prud'homales. 38. ÉNERGIE — La conférence d

Caracas : en dépit des concessions saondiennes, les pays africains et l'iran maintiennent leurs exi

RADIO-TELEVISION (32) INFORMATIONS SERVICES (28)

Annonces classées (33): Carnet (26); Journal officiel (26); orologie (28) ; Mots croi-(30-31) : Bourse (39).

EFG!

Tél. 260.31.44

8, pt de la Madelein

138, rue La Fayette

86, rue de Rivoli

Paris

#### L'AFFAIRE DE BROGLIE

#### Les défenseurs de M. de Varga déposent une plainte pour violation du secret de l'instruction

sinet de Jean de Broglie, le 24 décembre 1976, M° Francis Szpiner et Joannès Ambre, défenseurs de Pierre de Varga, ont déposé, mardi 18 décembre, une plainte pour viol du secret de l'instruction.

Cette plainte vise la conférence de presse du ministre de l'intérieur de l'êp o que, M. Michel Poniatowski, qui, le 29 décembre 1976, en compagnie de MM. Jean Ducret, directeur de la police judiciaire, et Pierre Ottavioli, chef de la brigade criminelle, avait déclaré : « Le coup de flet est complet... les mobiles du crime sont connus...» M. Poniatowski nommait alors les instigateurs présumés de cet assassinat ainsi que son auteur et indiquait les raisons pour lesquelles le député Cette plainte vise la conférence que son atteur et inmquait les raisons pour lesquelles le député de l'Eure avait été tué : un prêt de 4 millions de francs consenti par Jean de Broglie à MM. de Ribemont et de Varga pour le rachat du restaurant de la Rôtis-sarie de la raison Désaure pour le rachat du restaurant de la Rôtis-sarie de la raison Désaure par serie de la reine Pédauque.

Trois ans plus tard, la date du procès n'a toujours pas été fixée, et il est vraisemblable que celui-ci n'aura pas lieu avant l'automne 1980, le dossier n'ayant toujours pas été communique au parquet. Quant au mobile présumé du crime, qu'en reste-t-il aujour-

Dans les centrales nucléaires

DE FISSURES ONT DÉJA COUTÉ

120 MILLIONS DE FRANCS

Les fissures découvertes sur cer-

taines pièces — plaques à tubes et tubulures — des centrales nu-cléaires françaises à eau légère et

uranium enrichi vont coûter cher. Selon le directeur général de la

société Framatome qui fabrique les cuves de réacteur de ces centrales, M. Jean-Claude Lény, « le coût direct des mesures déjà prises » pour remédier à ces défauts (le Monde du 3 octobre)

atteint déjà 120 millions de

Cette première estimation sera certainement révisée en hausse car il faut financer les pro-

grammes de recherches et la mise au point des robots capables, si nécessaire, d'aller réparer les fissures en milleu radio-actif. Les

analyses en cours devraient per-

metire de mieux évaluer l'évolu-tion de ces défauts dont la

présence a été décelée, entre autres, sur les centrales de Grave-lines-I et Tricastin-I Les pre-

miers résultats de cette enquête

L'or et le diamant

placement judicieux

un choix et un

Bracelet

or jaune

et diamants

La bague assortie

poids

Oc. 50

Oc. 84

Oc. 99

1 c. 49

14 230 F

6095 F

francs.

mois d'avril

Quelques jours avant l'expira- d'hui ? M. Patrick Allenet de tion du délai de prescription et près de trois ans après l'assas- contentieux devant le tribunal administratif et a demandé une somme de 10 millions de francs en réparation du préjudice cause par les déclarations de M. Ponia-towski, Aucune décision n'a encore été prise par les magistrats.

En revanche, les héritiers de

Jean de Broglie ont obtenu, le 14 mars dernier, de la première chambre du tribunal civil de Paris la somme de 1 409 211 F plus les intérêts légaux à compter du 26 octobre 1977, jour de l'assi-gnation de la veuve du député de gnation de la veuve du depute de l'Eure, en paiement de ce qui était couvert par une assurance-vie au profit de la famille de Broglie. La onzième chambre cor-rectionnelle du tribunal de Paris a d'autre part examiné, le 20 novembre dernier les raisons a d'autre part examiné, le 30 novembre dernier, les raisons qui ont conduit à la faillite du restaurant de la Rôtisserie de la restaurant de la Rôtisserie de la reine Pédauque — et notamment ce fameux prêt de 4 millions de francs. Que subsiste-t-il maintenant des motifs invoqués pour l'assassinat de Jean de Broglie? M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat à la justice, n'a-t-il pas déclaré au Sénat, le 9 novembre dernier, que « tout était mis en œuvre pour que la lumière soit juite »? Y verralt-on moins clair, trois ans après le 29 décembre 1976 ?

LES PREMIÈRES RÉPARATIONS Les policiers constatent une augmentation

De nombreuses saisies de

drogues ont eu lieu, mercredi

19 décembre, dans plusieurs

pays, tandis que s'achevait à

Honolulu une réunion de policiers français, américains

et canadiens qui se sont in-

quiétés de l'augmentation du

trafic des drogues illicites.

La police de la R.F.A. a saisi, la frontière austro-allemande,

16.5 kilos d'héroine, représentant queique 8 millions de francs, à

ducique a minions de francs, a bord d'une voiture conduite par un Turc. D'autre part, la police turque a mis la main, à Istanbul et à Ankara, sur deux lots totali-sant plus de 13 kilos d'héroine

pure. Sept personnes, dont un officier de la police d'Istanbul, ont été arrètées. L'héroine saisie

avait été fabriquée quelque part dans les montagnes bordant la

frontière irano-turque, à partir de morphine-base originaire du

Les services des douanes pakis-

Bracelct

or jaune

Achat facilité avec le crédit personnalisé

Blanc except E

Blanc extra G

Blanc extra G

Documentation gratuite sur demande

TRES GRAND CHOIX

FOURTURES D'OCCASION

LES DEUX OURSONS

91, rue du Théatre Paris 15ème - M<sup>O</sup> La Motte Picquet

575.10.77

Toutes les fourrures de 400 à 15 000F

CLASSIQUES : astrakan, castor, ragondin, loup,

RETROS : mouton dore, vison szuvage, sconse

Diamants de placement

quelques exemples

Blanc except + D 10 fois | 50 100 F

pur à

a loupe

10 fois

10 580 F

prix t.t.c.

23 300 F

10 fois 66 100 F

10 fois **153 400 F** 

au terme d'une poursuite sur la

Proche-Orient.

#### En réponse à une demande datant du 16 octobre

### Force ouvrière refuse de rencontrer la C.F.U

Le comité confédéral de Force ouvrière réuni les 19 et 20 dé-cembre 1979 a décidé de répondre negativement à la demande de rencontre que M. Maire avait adressée à M. Bergeron le 16 octobre dernier.

Dès l'ouverture des débats, il s'est confirmé que la plupart des militants estimaient que les rapports entre les deux centrales ne pouvaient évoluer de façon constructive. La discussion a donc plutôt porté sur l'utilité d'un rendez-vous entre les dirigeants des deux centrales. Une forte majorité a exprimé un vote ostile.

Dans son discours d'ouverture, Dans son discours d'ouverture, M. Bergeron, abordant les relations avec la C.F.D.T., avait lu la lettre de M. Maire. Elle indiquait que la C.F.D.T. avait déjà réalisé un accord avec la C.G.T. et la FEN sur trois objectifs: bas salaires, la durée du travail, l'expression des travailleurs. M. Maire espérait donc aboutir à certains points communs avec la C.G.C. et développer une action convergente avec F.O. sur les trois convergente avec F.O. sur les trois priorités.

Puis M. Bergeron a lu une circulaire de la C.F.D.T., datée du 12 octobre, relative à «l'exploi-tation qui ne manquerait d'étre faite des contacts avec F.O. v. « L'accord conclu avec la C.G.T., est-il écrit dans ce document, ruine définitivement toute tenta-

route reliant Quetta à Noushki

le long de la frontière afghane, un chargement de 1750 kilos d'opium et 225 kilos de haschisch. En Espagne, enfin, deux per-sonnes, l'une d'origine marocaine.

sonnes, i une d'origine marchanie; l'autre d'origine espagnole, ont été appréhendées par la police d'Algesiras alors qu'elles ten-taient de débarquer 225 kilos de

Les policiers français, cana-

diens et américains spécialisés dans la lutte contre le trafic des stupériants, qui viennent de se

réunir à Honolulu (Hawai), ne

dissimulent pas leur inquiétude

face à l'augmentation alarmante des quantités de drogue décou-vertes à travers le monde.

Dans un communiqué publié par le comité intergouvernental

pour le contrôle des stupéfiants, organisme qui était à l'origine de

cette réunion de travail, on note que « si le Sud-Est Asiatique

continue à approvisionner le mar-

ché mondial en heroine de grande

quantités d'héroine très pure en

provenance du Moyen-Orient et la réapparition de laboratoires clandestins dans cette région et

dans le sud de l'Europe sont ex-trèmement préoccupants, comme le son tégulement l'augmentation

de l'approvisionnement et l'usage dans le monde de la cocaïne et

Après avoir réaffirmé la volonté des trois délégations de a poursuivre une coopération in-

ternationale très étroite », le communiqué prècise que la pro-chaine réunion se tiendra en France, à la fin du mois de mai 1980. — (A.F.P., A.P., Reuter.)

◆ Atientat en Haute-Corse. — Un attentat à l'explosif a été commis le 20 décembre, vers 1 h. 30, à Saint-Antoine, localité située à 2 km de Ghisonaccia en

Haute-Corse, contre deux vannes de distribution de au. appartenant à la SOMIVAC (Société pour la mise en valeur agricole de la Corse).

Les vannes ont été détruites.

Cet attentat n'a pas été reven-

Le grand Véjour monument historique. — Certaines parties du grand Véjour, le célèbre restaurant du Palais-Royal à Paris, ont été classées monument historique : Il s'agit du décor des salles du rez-de-chaussée ainsi que de l'entrée de l'établissement, une petite salle rectangulaire ornée de boiseries et de deux panneaux remontés dans le petit salon particulier de l'entresol. Le premier Véjour fut créé en 1760 dans les jardins du Palais-Royal.

Le numéro du « Monde »

daté 20 décembre 1979 a été tiré

CAFETIÈRES ÉLECTRIQUES

françaises - Italiennes

ÉLECTRO-MÉNAGER

Seche-cheveux - Milois

BROSSERIE - COUTELLERIE

CADEAUX - GADGETS UTILES

DIDIER-NEVEUR

39, rue Marbouf - Tél. BAL. 61-70

20; rue de la Paix, PARIS-8º - 2º

Ouvert du lundi au samedi, 9 à 19 h.

à 588 677 exemplaires.

de la marijuana ».

e net accroissement des

NOMBREUSES SAISIES DANS PLUSIEURS PAYS

du trafic des droques

tive de dénaturer une rencontre en lui donnant le caractère d'un a tournant strategique » ou d'un « renversement d'alliance ».

Il s'agit d'appliquer la décision du bureau de la C.F.D.T., prise en septembre, d'adresser des pro-positions d'action à toutes les organisations, mais non de défi-nir une nouvelle politique d'ac-

a Cette décision de rencontre, poursuit la circulaire C.F.D.T., a été prise par le bureau après un échange sur la réalité de F.O. Elle est apparue diverse même si, confédéralement, F.O. est le plus d'inaction confèdéralement, F.O. est le plus souvent synonyme d'inaction. Mais il est apparu qu'il fallait traiter avec les partenaires syndicaux tels qu'ils sont, que F.O. influence un certain nombre de travailleurs. (...) En cette période difficile pour le mauvement sundical l'image de la C.F.D.T. doit être la plus unitaire possible.

M. Bergeron a conclu que ce texte a avait au moins la sincérité de la clarté. Pasquestion de changer de stratègie. La C.F.D.T. a écrit à F.O. comme aux autres

Le leader a également critiqué l'attitude de la C.F.D.T. au sein de la Confédération européenne des syndicats (C.E.S.) et ses conceptions sur le syndicalisme international.

#### REPLI DU COURS DE L'OR

Les cours de l'once d'or (31,1 g) s'est replié jeudi 20 décembre 1979 aux alentours de 489 dollars, après avoir frôté 500 dollars la veille sur les marchés européens. Dans l'après-midi de mercredi, en effet, une vive réaction s'est produite à l'ou-verture du marché de New-York, sur des rumeurs optimistes en prove-nance d'Iran, démenties par la suite, et sur des ventes bénéficiaires effectuees lorsque les opérateurs constatérent que le niveau de 500 dollars n'avait pu être dépassé. En outre, l'agence fédérale gérant les stocks stratégiques américains apponeait qu'elle allait mettre en vente 257 000 onces d'or, sans prè-judice de la vente surprise du Trésor, dont le principe a été décidé mais dont la date reste un secret. Pour beaucoup d'observateurs, le repli enintervenant après une hausse très rapide (de 449 dollars à près de 500 dollars en huit jours). Le dollar a peu varié sur les

marchés des changes, très calmes, remontant même à Francfort (1.7370 DM contre 1.73 DM), à Zurich 500 dollars n'avait pu être dépassé Paris (4,86 F environ contre 4,05 F).

#### LE DROIT DE SÉIGHR DE PLUSIEURS CENTAINES DE MILLIERS D'ALGÉRIENS EST PROROGÉ

M. Lionel Stoleru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, chargé de la condition des attendant la discussion, au prin-temps du projet de loi Stoléru, restreignant les droits de séjour et de travail des étrangers, et la signature d'un accord définitir

#### DIX < CHASSEURS > DEVANT LA JUSTICE

qui ont abattu, en trois ans, seize chevreuils au lieu des trois prévus dans leur plan de chi previs dans leur pian de chasse en forêt domaniale d'Evenx ont comparu, le 19 décembre, devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, en présence de plus de quatre-vingts chasseurs venus les soutenir (le Monde du 24 no-vembre). Au cours de certres soutenir (le monte an 24 no-vembre). Au cours de cette sudience, le procureur de la République n'a pas requis de sanctions précises contre ces « viandards » (la peine encourue a viandardas i ila peine encourue va de 1 000 francs d'amende à six jours d'emprisonnement). Le ministère public a demandé, par ailleurs, la suspension du permis de chasse des dix contrevenants pour une période de cinq années et la confiscation des armes et véhicules saisis lors de l'enométa et la confiscation des armes et véhicules saisis lors de l'enquête, La partie civile, représentée par M° de Saint-Sauveur, à réclamé pour sa part, le franc de dom-mages et intérêts pour l'Office national de la forêt et 30 000 F national de la foret et 30 000 l' pour le préjudice subi par la fédération départementale des chasseurs de la Meuse. Cette dernière somme a été évaluée en fonction des frais de gardiennage et de repeuplement du massif pour retrouver la même desité en animaux. Les avocats de la défense se sont attachés à minimiser la participation des socié-taires en insistant sur des « anomalies » existant dans l'attribution du nombre de chevreuils qu'il est possible de tirer.

Jugement le 16 janvier. — (Corresp.)

# Apprenez l'anglais

# à votre convenance, à votre rythme.

Cours "semi-intensif"

dans l'après-midi? Cours "d'après-midi" de 14 h a 16 h, 2 lois par semaine.

que le soir? Cours "du soir" de 18 h à 19 h 30 ou de 19 h 30 à 21 h.

2 fois par semaine. Vous préférez le samedi matin? Cours "da samedi" 3 heures, de 9 h 30 á 12 h 30.

Ouverture des inscriptions mercredi 2 janvier Téléphonez à nos hôtesses : 325.41.37

International Language Centre 20, passage Dauphine, 75006 Pans

#### INVESTISSEZ DANS UN MICRO-ORDINATEUR

500 F de programmes gratuits PET/C8M sur présentation de cette annonce chez un spécialiste





le plus grand choix de marques de Paris. 135-139 r. de Rennes, 7500\$ Paris - Tél: 544 38-66 Parking - Près garé Montpermasse.

travail, chargé de la condition des travailleurs manuels et des immigrés, et M. Mohamed Sahnoun ambassadeur d'Algérie, ont signé ce jeudi matin 20 décembre à Paris un texte prorogeant les mesures conservatoires prises au début de l'année en faveur des Algériens séjournant en France. Aux termes du nouvel accord, les cartes d'Algériens (au nombre de trois cent cinquante mille environ) arrivant à expiration le 1° janvier 1980 seralent renouvelées. Il s'agit, semble-t-il d'une nouvelle mesure conservatoire, en attendant la discussion, au printernal du metiet de la conservatoire, en attendant la discussion, au printernal de la conservatoire, en attendant la discussion, au printernal de la conservatoire, en actendant la discussion, au printernal de la conservatoire.

# Les dix chasseurs de la Meus

comme il vous plait...

Chez ILC, l'anglais se pratique Vous avez 6 heures Yous n'êtes disponible de libre par semaine?

el vendredi. **Vous disposez de 2 heures** 

(Publicité) -

COMPUTER SHOP JANAL, 12, rue Pasquier, Paris-8°

line session extraordinain du Parlement

TEENTE-SIXIÈME ANNEE

en février

LIRE PAGE 14

ésaccord a L

Re nouvelles ha

19959 plus hible d gies fangerense?

in use decision sur les principales et-elle pitt- ou moins inculeting carrier the pays productes. dread sur lessentiel?

Di coté de l'optimisme se milge Calab Francoi. Ses jugeinésis gi eté dans le passe confirmés prils in suffisamment de fele parça an de condiemble accorde es := ... in plus grande penden yr. voit anjoure less m moentenat de la situa m le marche du pétrole. Sois folloses estinguée do rates isener - on de l'arrêt h cres and e conomique en lactore de Nord, en Europe et la lactore de nonomies d'années et dans je et dan hiver relativones. dinent la d'amande pour l'es mole

The real

an likeu

Milliant quade l'Organi
de l'Organi
de l'Organi
de l'Organi
de l'Organi
de l'Organi
de l'Arta d'e
de l'Arta d'e
de l'Arta d'e
de l'Arta d'e
de l'Arta della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
della
dell

e recursion igenium. la logique de mende n'est plus sonte en cales. Les les étronstances présentes (meren e bei un ministre man & M. Seit, van Mabi, le regat im ands over en man de mai en so nons pris des did-Aber anne et plus de seus 7 econe Françaioi asi ison Mis Car acrete de prints Cest ar in the late crise like the less than do projecte (noikh Waterstill ben in lequel 100

selimines la profit ennes po

qui peurent are it l'origine d'annuelle interreption d'a finant de paire le sant ple or live is pertout prese a les risques de la voir à 10 something to make box ... inne es une curre de guerre de pelli dine. Trobie Saoudis i in Circumantes c comes mos da Camb des e darss de TOPEP and de parvenir matter wad a nan accord.

Cesti me concession que d'ang. Buer de 6 dollars - de 18 & dollars - son prix à la velle t la remina de Caracas. Cen the arite one d'envisage perter 4 26 dollars le prix harter dans une ultime tendie de compromis, qui m'a pas bent Le ion sur lequel le print ful producteur de l'OPEP & wite de l'Iraico ou du e point the que nous devous reconalte de Piran e, montre à quel bi cette conférence a cts par des considerations Treemomiques. Il serait im-Pari de considérer son échac ane victoire indirecte des consommateurs. Les pays ducteurs disposent au meins Anietement d'un redoutable. de pression sur leurs

satisfaire leurs besoins and diminitation et la pour at de leurs programmes de Menier de revenus provenant la renie de quelque 22 mil-de de barils par jour (1,1 milnts de tonnes par an), alors de tonnes par an), alors de len production exportée est bellement de l'ordre de 30 milde barils par jour. Voils atives, dont its pervent jouer 3-tis des pays consommato the total en out un grand on the a calcule que l'Arabie de la calcule que l'Arabre de l'ourtait se contenter de la contenter de la contente de la conten titels, Tori indique que des sions s'exercent de l'intérieur dirigennis saoudiens pour echent d'épriser sans néla richesse nationale.

tione qu'en période d'afsement de la demande II diffelle pour un cartel d'imdiscipline commune dependra done — encore de l'état des relations avec les pays indus-